

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

The

The

Gerden Lester Ford

Collection

Presented by his Sons

Urrthington Chaunce First

Paul Leicester Ford

to the

New York Public Sibrarie

### NOV VIII

. . . .

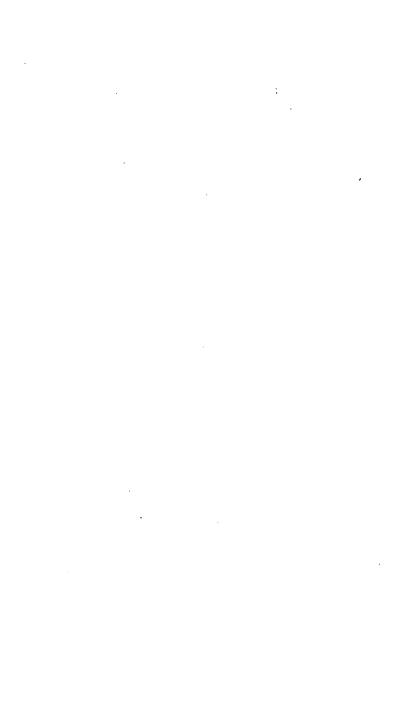

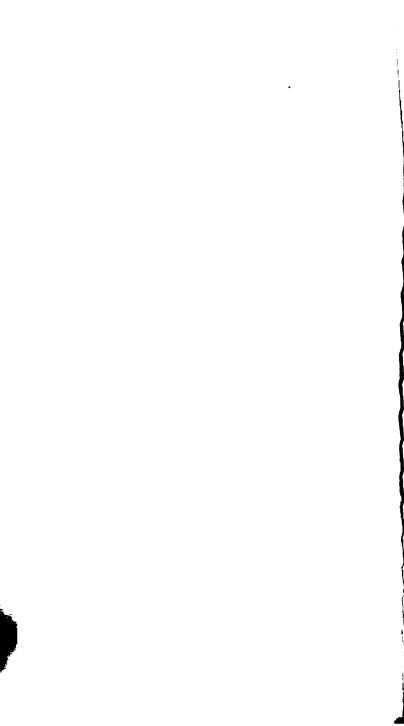

Soit Paul

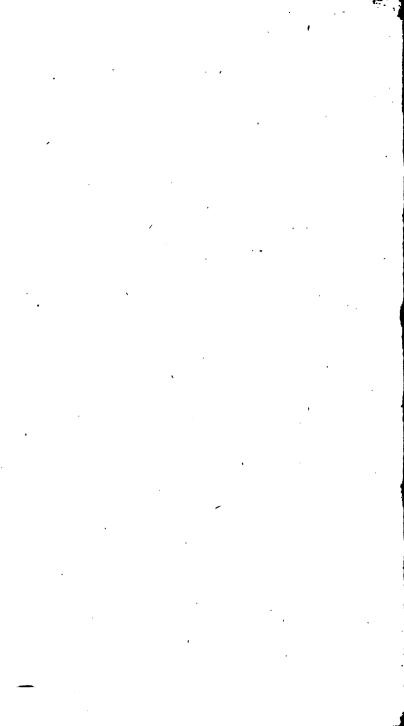

## EN FRANCE;

PENDANT LES ANNÉES

1787 — 88 — 89 et 90

TOME TROISIEME



## EN FRANCE,

### PENDANT LES ANNÉES

1787 — 88 — 89 et 90.

Entrepris plus particuliérement pour s'assurer de l'état de l'Agriculture, des Richesses, des Ressources et de la Prospérité de cette Nation;

Par ARTHUR YOUNG, Écuyer:

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR F. S.; SECONDE ÉDITION.

Avec des corrections considérables et une nouvelle Carte.

On y a joint des Notes et Obstructions par M. DE CASEAUX, et des Certes géographiques de la Navigation, du Climat, et des différens Sols de la France.

TOME TROISIÈME.

A PARIS,

Chez Buisson, Imprim.-Libr., rue Hauteseuille, No. 20.

( 1793 vieux style.)

L'AN II DE LA RÉPUBLIQUE.

MEN

Jhe

Gerelin Lester Ford

Collection/
Collection/
Presented by his Sons

Urrthington Chaunce Tirch

Paul Leicester Ford

to the

New York Public Library

MOV # Cod

.

.

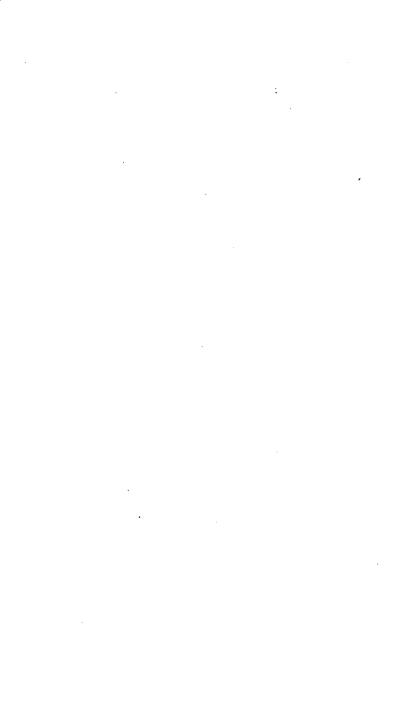

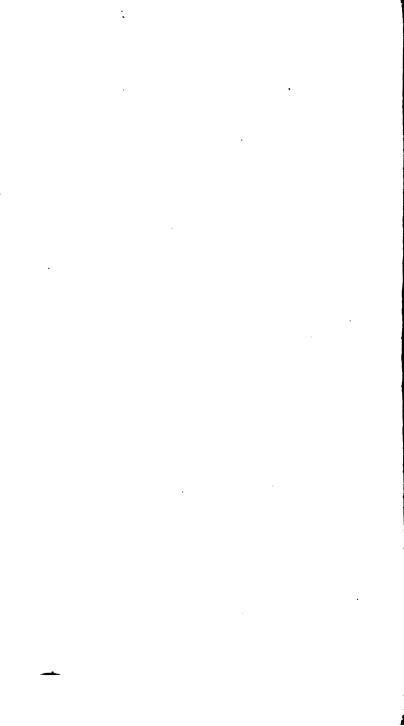

Sort.

DV

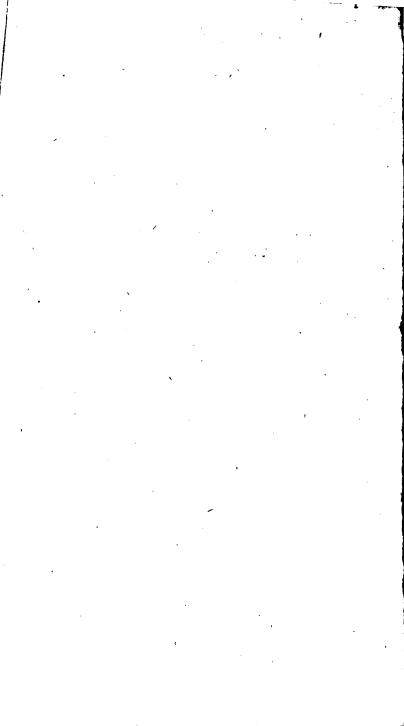

## EN FRANCE;

PENDANT LES ANNÉES

1787 — 88 — 89 et 90.

TOME TROISIÈME:

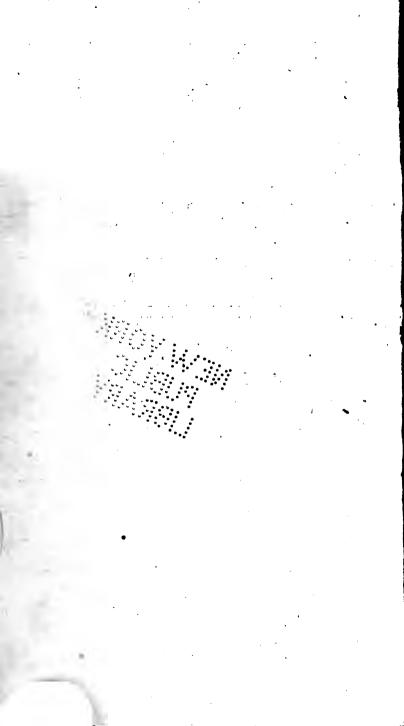

## EN FRANCE,

### PENDANT LES ANNÉES

1787 — 88 — 89 et 90.

Entrepris plus particuliérement pour s'assurer de l'état de l'Agriculture, des Richesses, des Ressources et de la Prospérité de cette Nation;

Par ARTHUR YOUNG, Écuyer:

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR F. S. SECONDE ÉDIT. P. N.

Avec des corrections considérables et une pouvelle Cartel

On y a joint des Notes et Observations par M. DE CASEAUX, et des Carles géographiques de la Navigation, du Climat, et des différens Sols de la France.

TOME TROISIÈME.

#### A PARIS,

Chez Buisson, Imprim.-Libr., rue Hauteseuille, No. 20.

(1793 vieux style.)

L'AN II DE LA RÉPUBLIQUE.

MICH



## EN FRANCE.

#### CHAPITRE XII.

Tèliure et grandeur des Fermes en France:

Ly a cinq circonstances dans la manière d'occuper les terres en France, qui sont pleinement détaillées dans les nombreuses notes que j'ai prises dans toutes les provinces; mais il servit trop long de les lasérer ici : 1°. les petites propriétés des paysans; 2°. les baux à prix d'argent, tomme en Angleterre; 3°. les tenures féordales; 4°. le monopole des terres louées en gros pour argent, et sous-louées aux paysans; 5°. les métayers, qui cultivent pour la moitié ou le tiers du produit.

I. Les paysans ont par-tout de petites propriétés, à un point dont nous n'avons pas d'idée en Angleterre; cela a lieu dans coutes les parties du royaume, même dans les provinces où les autres modes de tenure

Tome III.

prévalent; mais dans le Quercy, le Languedoc, tout le pays des Pyrénées, le Béarn, de la Gascogne, dans une partide la Guyenne, de l'Alsace, de la Flandret de la Lorraine, c'est extrêmement commun. En Flandre, en Alsace, sur les bord de la Garonne et dans le Béarn, je trouvai plusieurs habitans, vivant avec aisance, que l'on peut plutôt appeler de petits fermiers que des propriétaires; et dans le

pauvres et misérables, ce qui vient de la frop grande division des petites fermes entre tous leurs enfans. Dans la Lorraine et dan cette partie de la Champagne qui lui es contigue, ils sont malheureux ; j'ai plus d'unis fois vu cette division portée à ut

Basse-Bretagne il s'en trouye quelquesuns de riches; mais en général ils sont

dans environ dix perches de terres, formoit une ferme et la situation locale d'une famille.

II. Les baux à prix d'argent sont la contume générale de la Picardie, de l'Artois, d'une partie de la Flandre, de la Normandie (excepté le pays de Caux), de l'Isle de France et de la Beauce; cette pratique

est même suivie dans quelques endroits du Béatn et dans les environs de Navarneins. On connoît aussi ce genre de tenure dans les provinces où prévalent les autres méthodes; mais, calcul modéré, il n'existe pas encore dans la sixième ou septième pantie du royanme.

III. Les tenures féodales. — Ce sont des siefa accordés par les seigneurs de paroisses, sous la réserve de reliefs, cens, forfaitures, services, etc. Je les trouvai en très-grand nombre dans le Limosin, le Berri, la Marche et la Bretagne, etc., où ils sont répandus dans tout le pays; mais il s'en trouve plus ou moins dans toutes les parties du royaume. Dans les environs de Vierzon, de Vatan, etc.; dans le Berri, on se plaignoit tellement de ces fardeaux, que le mode de les lever doit faire une grande partie du mal; ils sont par tout plus onéreux qu'ils ne le paroissent à cause de cette circonstance. On assure que les adjudications de la loi sont très-rigoureuses contre le tenancier en faveur du seigneur.

IV. Le monopole. —Il se pratique ordimairement dans les diverses provinces où il y a des métayers; les gens riches prennent

#### 4 Teuure. - Grandeur des Fermes.

àrente de grandes étendues de terres, qu'ils sous-louent en petites portions à des metayers, qui les leur payent la moitié du produit. J'ai entendu plusieurs plaintes là-dessus dans la Marche, le Berri, le Poitou et l'Angoumois; et les autres provinces ne sont pas exemptes de cette pratique; elle paroît provenir des difficultés inhérentes au système de culture par métayers; mais c'est une méthode abominable, bien connue en Irlande, d'où ces hommes mitoyens sont presque tous bannis.

V. Les métayers. — La tenure par métayers est peut-être celle des sept huitièmes des terres de France; elle comprend presque toute la Sologne, le Berri, la Marche, le Limosin, l'Anjou, la Bourgogne, le Bourbonnois, le Nivernois, l'Auvergne, etc. On la trouve même en Bretagne, dans le Maine, en Provence et dans toutes les provinces méridionales. En Champagne il y a beaucoup de terres à tiers-franc, qui est le tiers du produit; mais en général c'est la moitié. Le propriétaire fournit ordinairement le bétail et la moitié de la semence, et le métayer le travail.

les ustensiles, et paye les impôts ; mais dans quelques cantons, le propriétairé supporte une partie de cette dépense. Dans le Berri il ya des métayers pour la moitié, d'autres pour le tiers et même pour le quart du produit. Dans le Roussillon le propriétaire paye la moitié des impositions. et dans la Guyenne, depuis Auch jusqu'à Fleurance, plusieurs propriétaires les payent toutes. Près d'Aiguillon, sur la Garonne, les métayers fournissent la moitié des bestiaux. Près de Falaise en Normandie, j'ai vu des métavers dans des endroits où l'on ne devoit guère espérer d'en trouver, dans des fermes tenues par les propriétaires mêmes; la conséquence de cela est que les fermes de ces propriétaires doivent être les plus mal cultivées de tout le voisinage. - Cette circonstance honteuse n'a pas besoin de commentaire. A Nangis, dans l'Isle de France, je vis un accord par lequel le propriétaire s'étoit engagé à fournir le bétail, les harnois, les ustensiles, et à payer les impôts; le métayer donnoit sontravail et payoit sa capitation. - Le propriétaire étoit obligé aux réparations de la maison et des portes ; le métayer à celles.

des fenêtres. - Le propriétaire fournissoit la semence de la première année; le métayer, celle de la dernière : dans les années intermittentes ils fournissoient moitié par moitié. Le produit vendu pour de l'argent étoit partagé. Le beurre et le fromage, dont on faisoit usage à discrétion dans la famille du métaver, étoient compensés par une rétribution de six francs par vaclie. Dans le Bourbonnois, le propriétaire fournit toutes les espèces de bestiaux, et cependant c'est le métayer qui vend, échange et achète à volonté; l'intendant tenant un compte de toutes ces mutations, car le propriétaire a la moitié du produit des ventes, et paye la moitié des achats. Les charlots du tenancier sont obligés de porter la moitié du grain à la grange du château, et d'y retourner ensuite pour reprendre la paille; les conséquences de cet absurde système sont frappantes; des terres, qui se loueroient en Angleterre douze livres, ne valent que trois livres, y compris les bestianx.

Au premier coup-d'œil, il paroît que ce sont les propriétaires qui souffrent le plus du systême de cultiver par métayer; mais, après un plus sérieux examen, on trouve les tenanciers dans la plus grande pauvreté, et quelques-uns mêmes dans la misère. A Vatan, dans le Berri, on m'a assuré que les métayers étoient presque tous les ans obligés d'emprunter leur pain da seigneur avant le retour de la moisson. Ce pain ne vaut cependant guère la peine d'être emprunté, car c'est un mêlange de seigle et d'orge ; j'en goûtai suffisamment pour plaindre bien sincèrement ces pauvres malheureux; mais les gens du commun ne mangent pas ici de pain de froment. Avec toute cette misère, chez les fermiers, on peut juger de l'état du seigneur par la rente qu'il reçoit. A Salbris, en Sologne, le propriétaire recevoit environ 800 livres pour sa moitié, d'un terrein qui nourrissoit sept cents moutons, et de deux cents acrès anglais d'autre terre ; donc toute la rente des terres et des bestiaux ne montoit pas à plus de 24 sols par tête de mouten! Dans le Limosin les métayers ne sont guère considérés que comme des domestiques, que l'on renvoie à volonté, et qui sont obligés de se conformer en tout aux caprices de leurs seigneurs; on compte que la moitié des tenanciers doivent beaucoup au propriétaire, de sorte qu'il est souvent obligé de les renvoyer avec la perte de ces dettes, pour empêcher que ses terres une restent en friche.

De toutes les méthodes de tenir terres, celle des petites fermes est la plus mauvaise. Il y en a de grandes en Picardie, dans l'Isle de France, dans la Beauce . en Artois et en Normandie : mais cela n'est pas général dans le reste du royaume. La division des fermes et la population sont si grandes, que la misère qui en dérive est dans plusieurs endroits extrême : du moment où vous entrez dans une ville, un jour de marché, vous vous appercevez de la fainéantise du peuple. Il s'y trouve des essains de paysans. A Landivisiau, en Bretagne, je vis un homme qui avoit fait deux lieues et demie pour apporter deux poulets au marché, qui ne valoient pas, selon lui, 24 sols la couple. Je rencontrai à Avranches des gens avec chacun un cheval, portant environ quatre boisseaux d'herbes de mer. Près d'Isenheim, en Alsace, je vis des

#### Tenura. Grandeur des Fermes.

femmes, au milieu de la moisson, où leur travail est, pour ainsi dire, aussi précieux que cebui des hommes, cueillir de l'herbe pour leurs vaches à côté de la grande route.

### OBSERVATIONS.

Il s'élève lci trois questions principales; la première, les inconvéniens de cultiver par le moyen des métayers, et les avantages de la tenure par argent; la seconde, la grandeur des fermes; la troisième, jusqu'à quel point les petites propriétés sontelles utiles?

### I. Métayers.

Ce sujet ne doit pas demander beaucoup de tems, car il est impossible de prononcer un seul mot en faveur de cette coutume, et il y a mille argumens contre elle. Tout ce que l'on pourroit dire en sa faveur seroit, que la nécessité n'a pas de loi; que la pauvreté des fermiers est telle, que le propriétaire se trouve absolument obligé de fournir toutes les provisions de la ferme; autrement, que ses terres resteroient incultes. C'est un cruel fardeau

#### no Tenure .- Grandeur des Bermes.

pour un propriétaire d'être ainsi forcé de courir le plupart des dangers des cultivateurs, de la manière la moins avantageuse, en confiant sa propriété à des gens généralement ignorans, souvent négligens et quelquefois méchans. Entr'autres propriétaires que j'ai personnellement connus, j'en ai vu un à Bagnères de Luchon, qui fut obligé de vendre sa terre, parce qu'il étoit hors d'état d'en renouveler les bestiaux, ses moutons étant tous morts d'une maladie opidémique, provenant sans doute de la méthode détestable des métayers, qui les entassent dans des étables aussi chaudes que des fours, et sur du fumier brûlant; fermant, selon la coutume du reste du coyaume, toutes les ouvertures qui pourroient leur donner de l'air. - Par cette méthode de louer les terres, qui est la plus pitoyable de toutes, après avoir coura les risques de pertes semblables, qui sont très-souvent funestes, le propriétaire dupé reçoit une misérable rente. - Le fermier reste dans le dernier degré de pauvreté; -les terres se trouvent mal cultivées et la nation souffre autant que les parties inzéressées.

· La-question de savoir comment cette coutume fut bannie de la Picardie, de la Mormandie et de l'Isle-de-France seroit curiente. Les richesses des grandes villes ont pu y contribuer en quelque chose, mais pas matériellement; car Bordeaux; Maraeille; et sur - tout Lyon et Nantes; n'ont rien fait à cet égard ; cependant on doit des mettre au rang des villes les plus riches de l'Europe, et les régarder comme supérieures à Rouen , à Abbel ville et à Amiens, etc. - Si cette cause doit être attribuée au voisinage de la capitale, pourquoi n'a - t - elle pas procuré une aussi bonne culture que la renté payée en argent? -Le fait est, néanmoine, que ces trois provinces, avec l'Artois et la Flandre, où nous ne devrions pas être surpris de trouver un changement, puisque ce sont des pays conquis sur un état libre, comparativement parlant, sont les seules du royaume où cette pratique salutaire prévaille en général. On la trouve, à la vérité, d'une manière irrégulière dans d'autre endroits; mais elle n'est nulle part établie comme dans ces provinces. On ne sauroit douter que la pauvreté des

#### 19 Tenure.-Grandeur des Fermes.

tenanciers, qui a donné lieu à cette coutume pernicieuse, ne provienne des principes d'un gouvernement arbitraire. De grands impôts sur les fermiers, dont la noblesse et le clergé étoient exempts; et ces impôts, levés arbitrairement, selon le caprice des intendans et de leurs subdélégués, furent des causes suffisantes pour appauvrir les basses classes de la société. On auroit cru, par les énormes abus et la cruauté de ce mode d'imposition, que son but étoit-autant, de tenir le peuple dans un état de pauvreté que d'enrichir le roi. Comme l'on faisoit profession de Lever la taille, en proportion du revenu de chacun, cela avoit l'effet pernicieux de toutes les taxes égales sur les terres, même quand on les lève avec équité; car les bénéfices du fermier, — ses succès, son mérite étoient imposés en proportion de ce qu'il en avoit ; méthode certaine d'anéantir les bénéfices, les succès et le mérite. Les fermiers sont généralement pauvres, ou paroissent l'être, puisqu'un homme riche affecte un air de pauvreté, afin de se soustraire à un impôt arbitraire, qu'on lui fait payer en proportion de ses

facultés. De la de pauvres bestiaux, de pauvres ustensiles et de pauvre fumier; même dans les fermes de ceux qui serpient en état d'y mettre ce qu'il y a de miems ;

Quel système ruineux et détestable; ep qu'il est bien fait pour serrêter le cours des richesses du souverain et de celles dei son peuple la Quel est l'homme parect le sens commun , qui peut regretter la chûte d'un gouvernement qui se conduisoit selon de parells principés le Et qui peut, avec justice, condamner la nichence du peuple, en arrachant à la noblesse et ans clergé ces priviléges et ces distinctions, dons ils avoient si indignement fait usage; pour la dépression et la mine des classes infére rieures. Ces taxes, ainsi que les droits fécet daux et les impositions des seigneurs, ampêchoient de placer sur les terres aucun capital qui n'étois pas susceptible d'êtres repris à volonté. Ce n'étoit pas tant. un manque général de capitaux dans le royaume, que la crainte de les mettre sur; des terres où ils serpient nécessairement! exposés à la rapine des royales et nobles. harpies. On trouve la preuve de ce que L'avance, en jetant les yeux sur les riches.

patturages de la Normandie, qui n'ont jamais éprouvé de manque de capitaux quoique ces terres demandent de plus grandes sommes pour les faire valoir qu'aucune autre ; des sommes suffisantes pour améliorer les sols les plus pauvres ef les plus diffibiles. Pourquoi done ne trouve tou pas les provisions nécessaires pour les terres de labour, aussi bien que pour les paturages? pour une raison bien évidente. -Les capitaux placés sur de bons buent et de hous moutons peuvent se reprendre em. un instant: et: to: renotevelant'i tous leading the fermier a toujours d'occasion da se retirer des affaires : il joulit conséqueniment d'une espèce d'indépendance, tont-à sait étrangère au cultivateur, qui a la moindre idée d'améliorer ses terres ou de conserver une prevision suffisante d'us tensiles et d'engrais. La comoissance de cette circonstance refient les tyrans, et leur fait mettre avec modération; des inpots qui, pouvant être éludés, laisservient les meilleures terres du royaume dépour vues de moyens de production.

Quelqu'agréables que soient les sensations des amis du genre framain, en voyan une nation secouer le joug de ces fardeaux abominables, ils ne peuvents'empêcher de condamner les idées chimériques de ces pseudopolitiques, les économistes, qui ont tellement infecté l'assemblée nationale qu'elle a même accueillí la proposition de mettre un impôt territofial proportionnel de 300,000,000. Les principes democrati? ques actuels le conserveront surement toujours proportionnel, puisqu'il n'y a que les riches qui puissent faire des améliorations; et les pauvres, ayant le pouvoir en maîn, auront toujours soin de taxer les améliorations des riches. Si ce nouveau systeme n'est pas amende par des clauses dont il n'y a encore aucun indice, l'agriculture du royaume ne pourra pas plus lever la tête que dans l'anclen régime Mais ce n'est pas ici le lieu de discuter cette importante question. Quant au meilleur moyen de remedier aux maux d'affermer à des métayers ; ce seroit que le propriétaire cultivât lui même ses terres Jusqu'à ce qu'elles fussent amellorees ; qu'il les louat ensuite pour de l'argent sans bestiaux et ustensiles . 's'il trouvoit des fermiers; mais s'il n'en trouvoit pas, qu'il

# 16 Tenure - Grandour des Farmes.

prêtât le bétail et les outils à intérêt. Aves cette assistance et l'abolition des d'imes, les fermiers, sous un bon gonvernement, ne tarderoient pas à devenir riches, acquitterojent probablement la dette en yingt-oing on trente ans ; ils pourroient même le faire avec un bail de vingt-un ans a en adoptant une bonne méthode d'agriculture; mais, selon leur misérable systême, et avec leur manque de bestiaux et de moutons, ils ne pourroient pas en venir à bout en un siècle. Si un proprié. taire n'avoit ni la capacité, ni la volonté de faire valoir lui-même ; la seconde méthode seroit de louer ses terres et ses bestiaux à prix d'argent, sur un bail de vingt-un ans, le tenancier étant tenu de lui payer à l'enpiration du bail , la valeur originaire du bétail, et assujétis à toutes les pertes et accidens. Il n'y auroit aucun doute qu'un pareil système, une bonne methode d'impositions, et une exemption de dîmes , ne rendissent le métayer, dans cet espace de tems, capable au moins de faire ses affaires lui-même. sans avoir, par la suite, besoin de son

# II. Grandeur des Fermes.

J'ai traité ce sujet en grand dans mon tour d'Angleterre, et dans les Annales d'Agriculture, tome 7, page 510; c'est pourquoi je ne ferai maintenant que toucher quelques circonstances plus particulièrement analogues à l'agriculture de France. Je commence donc par assurer le public avec confiance, que je n'ai jamais vu un seul exemple de bonne agriculture dans une petite ferme, excepté dans les sols les plus fertiles. La Flandre est toujours exceptée; sur ce sol riche, profond et humide, dans la plaine féconde de l'Alsace, et sur les rives fertiles de la Garonne, la terre est si bonne, qu'il n'y auroit que la perversité qui pourroit produire une mauvaise agriculture; mais sur les sols inférieurs, c'est-à-dire, dans les neuf dixièmes du royaume, et même quelquefois sur des terres excellentes, comme en Normandie, l'agriculture est exécrable. J'observerai d'ailleurs que toutes les fois qu'il se trouve une mauveise gestion dans ces riches et fertiles cautons, c'est bujours dans les petites fermes qu'elle Tome III.

arrive. C'est pourquoi, quand je vis dans plusieurs cahiers des trois ordres (1), une demande de borner la grandeur des fermes et de grands éloges sur les petites fermes, je ne pus m'empêcher de conclure que les bourgeois, qui avoient donné ces instructions, ne connoissoient de l'agriculturepratique que les erreurs vulgaires, répandues dans tous les pays sur ce sujet. Cette recherche est d'une telle importance pour toutes les nations, qu'elle doit, autant que possible, être fondée sur des faits, et conséquemment traitée par des gens qui connoissent la pratique ainsi que la théorie de l'agriculture. Les questions suivantes se présentent naturellement. Est-ce le produit brut de l'agriculture que l'on doit principalement considérer? ou le plus grand produit qui peut être porté au marché? ou est-ce le bénéfice net? La population, provenant de l'agriculture, doitelle servir de guide, ou ne doit-on avoir en vue que l'aisance et la prospérité des

<sup>(1)</sup> Cahier de Dourdan, page 17. — Crépy, page 5. — Estampes, page 27. — Paris, page 41. — Provins et Montereau, pag. 51.

cultivateurs? On pourroit multiplier ces questions, mais elles suffisent pour nous guider dans cette recherche. On trouvera probablement qu'il ne faut pas s'attacher à un seul de ces points; mais qu'ils doivent tous collectivement faire l'objet de notre attention d'une manière proportionnelle.

I. Il est impossible de calculer sur le produit brut seul, pour une raison fort simple: c'est qu'il faudroit peut être tant de bras pour le réaliser, qu'il n'en resteroit aucune partie pour le marché; dans ce cas là, il n'y auroit ni villes, ni manufactures, sinon celles de la famille; ni armée, ni marine. Un pareil arrangement, quoique parfaitement conforme au système de Mirabeau, de la dispersion égale d'un peuple sur tout le territoire de l'empire, est cependant si chimérique, qu'il ne mérite pas un moment de notre attention.

II. Le bénéfice net ne sauroit non plus nous servir de guide, parce que les terres les plus incultes sont susceptibles d'un plus grand bénéfice net, en raison du capital employé, que les plus riches jardins, comme les garennes, les terreins à moutons, etc.

III. La population n'est pas non plus na

#### 20 Tenure. - Grandeur des Fermes:

guide assuré dans cette recherche, parce que, seule considérée, elle se détruit ellemême par un excès de misère. Un systême qui ne feroit naître les hommes que pour les affamer n'auroit guère de mérite; il faut donc avoir en vue la nourriture et l'emploi aussi bien que la population.

FV. Il n'y a que l'aisance et la félicité des cultivateurs qui puissent nous servir de guides, parce qu'ils peuvent être plus à l'aise et plus heureux dans un désert, que dans les jardins de Montreuil.

V. Je ne suis pas absolument satisfait de la donnée du plus grand produit que l'on puisse porter au marché; mais elle approche plus de la vérité qu'aucune des autres: elle comprend un produit brut considérable, un grand bénéfice net, et elle indique, en proportion du montant, la population des villes, et celle qui peut compter sur les manufactures; elle assure l'aisance de la classe agricole; elle met le fermier en état d'employer beaucoup de bras, et, ce qui est de plus d'importance, de les bien payer.

Cette proposition majeure, étant jusqueslà déterminée d'une manière-satisfaisante, comparativement aux autres, nous sommes en état de décider que la grandeur la plus avantageuse des fermes en général, est celle qui fournit le plus grand produit au marché, ou en d'autres termes, qui fait le plus d'argent. Or, pour se procurer ce grand surplus au-delà de ce qui est consommé par les individus employés à l'agriculture, ou qui en dépendent, il faut faire les plus vigoureux efforts dans tous les genres, Il faut àméliorer les terres déjà cultivées; entretenir de grands troupeaux de bestiaux et de moutons; chercher par-tout des engrais, et les employer utilement; il faut dessécher, arroser, parquer, marler, fumer, enclore, mettre de la chaux; en un mot. il faut user rigoureusement de toutes les ressources de l'industrie. - Il ne faut laisser aucun morceau de terre inculte ou négligé. \_\_ Tout doit avoir son prix; tout doit tendre à la perfection, et le fermier doit être encouragé par les bénéfices de ses entreprises, à placer ses épargnes dans d'autres spéculations agricoles, afin de recevoir ce double intérêt, qu'il est si facile au bon cultivateur de retirer. La ferme d'une grandeur susceptible d'effectuer tous.

## 12 Tenure. - Grandeur des Fermes.

ces travaux, portera certainement le plus grand surplus de produit au marché. J'ai étudié, avec beaucoup de soin et d'impartialité; le résultat de cette recherche dans tout le royaume; et quoique, dans plusieurs provinces, l'agriculture soit si affreuse, qu'elle ne laisse que le choix d'un mal, je puis cependant assurer qu'il est infiniment meilleur pour les fermes, depuis trois cents jusqu'à six cents acres, que pour les petites; et que les premières portent au marché un produit, en proportion, très-supérieur à celui des dernières. Mais par des fermes, j'entends toujours des occupations, et non pas celles qui sont louées à des hommes mitoyens, pour sous-louer ensuite à des métayers.

fermes soient mal cultivées; je veux dire celles au dessous de cent arpens, et même depuis cent jusqu'à deux cents; les proportions entre les ustensiles nécessaires et le travail et la terre, choses très-intelligibles aux gens de l'art, sont défavorables dans de pareilles fermes. Le fermier est pauvre; aucun cultivateur pauvre n'est en état de faire les efforts qu'exige la bonne agri-

colture. (1); et il faut nécessairement que sa pauvreté soit proportionnée à la petitesse de sa ferme. Les bénéfices d'une grande ferme soutiennent le cultivateur et sa famille, et laissent un surplus qui peut servir à des améliorations : ceux d'une petite terre ne font simplement que soutenir le fermier, et ne laissent rien pour les améliorations. Le dernier est proportionnellement obligé d'entretenir plus de chevaux que le premier, ce qui absorbe une grande partie des profits. La division da travail, qui, dans toutes les branches d'industrie, donne de la célérité et des connoissances, ne sauroit à la vérité avoir lieu dans les plus grandes fermes, au point où on la voit dans les manufactures; mais dans les petites fermes elle est tout-à-fait impossible. - Le même homme fait tour-à-tour tous les travaux

<sup>(1) «</sup> Les richesses, dit un écrivain français, entre les mains des fermiers deviennent fatales à l'agriculture ». Essai sur l'état de la culture Belgique, in-80. 1784, pag. 7. Qui peut être surpris qu'un royaume, qui abonde en politiques de cette espèce 🛌 soit mal cultivé ?

de la ferme ; dans les fermes plus grandes il v a des laboureurs, des batteurs, des faiseurs de haies, des bergers, des vachers, des bouviers, des porchers, des brûleurs de chaux, des gens pour dessécher, et d'autres chargés des arrosemens. - Cette circonstance est très-importante, et prouve que tous les travaux doivent être mieux. exécutés dans une grande ferme que dans une petite; l'une des choses les plus utiles de la bonne agriculture, une bergerie. ne peut se trouver que dans une grandeferme, ou le travail qu'elle exige en absorbe le bénéfice. On a souvent allégué que les petites fermes étoient des pépinières de population; cela est vrai sous. différens rapports; mais elles sont souvent pernicieuses en proportion; car elles sont abondantes en misères, et engendrent une multitude de bouches, sans fournir les moyens de les nourrir. En France la population, étant plus grande qu'il ne le faudroit, devient un mal public, et doit être soigneusement arrêtée; mais nous reviendrons sur ce fait, si visible dans tout le royaume, dans un autre chapitre. Les fermes, que je prendrois de préférence en France, servient celles de deux cent cinquante à moisseent cinquante acres sur des sols fertiles; et de quatre cents jusqu'à six cents dans des terreins médiocres.

L'Angleterre à fait plus de progrès dans l'agriculture qu'aucun autre pays de l'Europe ; et ce sont les grandes fermes qui ont tout fait ; tellement qu'il seroit impossible de trouver une amélioration importanté dans une petite. Que les étrangers , que le comte de Hertzberg (1) vienne en Angle

कर्महार म (1) Ce ministre, dans un de ses discours à l'açag démie de Berlin, dit : « C'est le principe que le » cultivateur anglais Young soutient, dans son arithn métique politique que l'utilité des grandes fermess » M. Young paroit avoir tort à l'égard d'un goussesy nement républicain, tel que celui de la Granden » Bretagne, qui a plus besoin, qu'an autre d'une p grande population p. Ici , comme dans plusieurs autres écrits, on suppose que les grandes fermes ne sont pas favorables à la population, parce que leur produit se consomme dans les villes. Le Courte a-t-il donné aucune raison pour nous faire croire que la produit d'une grande serme »; consommé dans une ville, n'indique pas une population proportionnée à la quantité de consommation, aussi bien que le produit d'une petite ferme, consommé par ceux qui la cul-

#### 26 Tenure. - Grandeur des Fermes.

me permette de lui montrer celles de mos grandes fermes, et que le docteur Price le conduise ensuite à celle de nos petites fermes; quand il les aura examinées toutes deux, il me fera aucune difficulté de tirer des conséquences bien différentes de celles qu'il a jusqu'ici soutemes. Nous avons perfectionné en Angles terre l'art d'enclore; de marler, de famer; en un mot, d'engraisser les terres de toutes les manières. Nous avons fait de grands progrès dans les arrosemens, et nous aurions peut-être égalé la Lombardie, si la liberté du peuple avoit permis de violer

appropriate the same of the state of the same of the

sivent? Comme la population est en proportion de la nouveiture, ceux qui prétendem que les grandes fermes sont nuivibles devroient nous producer que les petites en produisent 'davantage,' c'est-à-dire, qu'elles sont mieux cultivées à cette dissettion ést surement trop absurde pour qu'on oue l'avancer. Préderic, qui obtint le surnom de Grand, par ses connoissances supétieures dans l'art de tiler les hommes, étoit, selon les principés militaires, ami de la propagation. Le Considérant que le nombre des habitans fait la richesse des souverains, on trouva — ». OEuvres de Frédérit II, tome V, page 146.

àussi aisément les propriétés des particuliers. Nous avons porté l'art d'élever les bestiaux et les moutons à un plus haut degré de perfection que dans aucun autre pays du monde. Nous avons, dans nos cantons les mieux gérés, banni l'usage des jachères ; et ce qui fait la grande gloird de notre isle, c'est que l'on trouve la meilleure culture sur les plus pauvres sols. Que les avocats en faveur des petites fermes mé disent où est le petit fermier capable de couvrir toute sa ferme de marne, en raison de cent ou cent cinquante tonneaux par acre, de dessécher toutes ses terres en raison de deux ou trois louis par acre, de payer un grand prix pour les immondices des villes, et de les transporter à dix lieues par terre, d'inonder ses prairies en faisant une dépense de cinq louis par acre, de payer mille louis pour avoir un bélier pendant une seule saison, afin d'ameliorer la race de ses montons de donner vingtcinq louis par yache pour les faire couvrir par un beau taureau; d'envoyer chercher de nouveaux instrumens d'un bout du royaume à l'autre, et de faire venir des hommes pour en faire usage; de payer du Les fausses idées, actuellement si communes en France, sont d'autant plus surprenantes, qu'il n'existe dans aucune langue un aussi grand nombre d'écrits plus justes, sur plusieurs de ces questions d'économie politique, que dans la langue française. Il est impossible de trouver des remarques plus vraies et plus raisonnées sur l'avantage des grandes fermes et des riches fermiers, que dans l'Encyclopédie. Personne ne sauroit non plus mieux écrire sur ce sujet, que M. Delegorque (1). Il

<sup>(1)</sup> Mémoire sur cette question. Est-il utile en Artois de diviser les fermes ? 1786, page 7.

observe que l'Artois donnoit généralement deux années de moissons, et restoit une année en jachère; mais que maintenant il produit tous les ans depuis que les anciens usages sont abolis. Un changement si avantageux, dit-il, chose bien rare en France, fut fondé sur plusieurs expériences dispendieuses, et ne pût être établi que par le moyen d'engrais produits par de grands troupeaux de bestiaux. Par qui fut-il donc effectué? - Est-ce par les petits fermiers, qui peuvent à peine gagner de quoi vivre? - non sûrement. Il continue ses remarques, en ajoutant que quelques parties de l'Artois ont été divisées pour augmenter la rente, et que le bétail. est dans ces endroits détérioré d'une manière sensible; il maintient aussi qu'un laboureur à la journée est plus heureux qu'un petit fermier. J'approuve beaucoup une de ses autres observations, savoir; que les petits fermiers ne sont pas assez riches pour garder leurs grains, et qu'ils sont cause de tous les monopoles; voulant dire qu'il est avantageux que les grands fermiers ne se pressent pas de vendre leurs grains. Mais les monopoles sont également

#### 2 Tenure. - Grandeur des Fermes.

Binois que les petites propriétés étoient susceptibles d'être bien cultivées, et que les propriétaires n'ayant pas de rentes à payer, étoient assez aisés pour faire des améliorations et pratiquer un bon genre d'agriculture; mais ce que j'ai vu en France a beaucoup diminué la bonne opinion que j'en avois. En Flandre j'ai vu une bonne agriculture dans des propriétés de trente à cent acres; mais on y rencontre rarement d'aussi petits coins de terre en propriétés, que dans les autres provinces. En Alsace et sur la Garonne, c'est-à-dire, sur des sols d'une si grande fertilité, qu'ils n'exigent presque aucun travail, il se trouve aussi de petites propriétés bien cultivées. Dans le Béarn j'ai parcouru une région de petits fermiers, dont l'apparence, la propreté, l'aisance et la prospérité me charmèrent. C'étoit tout ce dont les petites propriétés étoient susceptibles; mais leur petitesse n'étoit pas méprisable; suivant ce que j'en pus juger, par la distance d'une maison à une autre, elles comprenoient de quarante à quatre-vingts acres. Excepté ces exemples et quelques autrés, je n'ai rien vu de respectable dans les petites

petites propriétés, sinon une grande industrie. Il faut, à la vérité, que je prévienne le lecteur que, quoique l'agriculture, que j'ai trouvée dans la plupart des petites propriétés, fût aussi mal entendue qu'il est possible de se l'imaginer : cependant l'industrie des propriétaires étoit si visible et si méritoire, qu'elle est au-dessus de tout éloge; elle suffisoit pour prouver que la propriété, en fait de terres, est le plus grand aiguillon du travail. Cette vérité est si frappante, et s'étend si loin, que je ne connois pas de moyen plus sûr de porter l'agriculture jusqu'au sommet des montagnes, que de permettre aux villageois voisins de les posséder en propriété; en effet, dans les montagnes du Languedoc ect. on voit qu'ils ont porté de la terre sur leur dos, dans des paniers, pour former un sol dans les endroits où la nature en avoit resusé un. Une autre circonstance, occasionnée par les petites propriétés, c'est une augmentation de population; mais ce qui pourroit être avantageux à d'autres pays peut faire le malheur de la France.

Après avoir ainsi fait voir les avantages Tome III.

des petites fermes en propriété, je vais montrer les inconvéniens que j'y ai trouvés en France.

Le premier et le plus grand, c'est la division qui a généralement lieu après la mort du propriétaire, ordinairement entre tous les enfans, mais dans quelques cantons entre les fils seulement. Quarante ou cinquante acres de terre sont susceptibles d'être bien cultivés; mais, quand on les divise, vingt acres doivent l'être fort mal; subdivisés de nouveau, les propriétés forment quelquefois des fermes de dix acres, de cinq, de deux, et même d'un seul; bien plus, j'en ai vu quelques-unes d'un demi-quart d'acre avec une famille qui leur étoit attachée, comme si ç'avoit été une ferme de cent acres. La population provenant de cette division, est quelque fois grande, mais c'est une multiplication de misère, les êtres se marient dans l'idés de trouver de quoi vivre, sans en avoir la réalité; ils propagent au-delà des besoins des villes et des manufactures ; les conséquences sont la mitère, la détresse, et nombre de ces malheureux périssent des maladies occasionnées par un manque de Tenure. - Grandeur des Fermes. 3

propriétés trop divisées deviennent la plus grande source de la pauvreté; et cela est parvenu à un tel point en France, qu'il faudroit incontestablement faire une loi, pour empêcher toutes les divisions audessous d'un certain nombre d'arpens. Mais en considérant le sujet sous ce point-de-vue, et après nombre d'observations répétées, que devons-nous penser de ceux qui prétendent que les terres ne sauroient être trop divisées? L'opinion d'un député célèbre à l'assemblée nationale (1) est

Le comte de Mirabeau, dans ce passage, convient que les grandes fermes rapporteront le plus grande produit possible, avec la plus petite dépense possible; mais il soutient qu'il y a une infinité de petits objets qui échappent au grand fermier, qui sont de plus grande importance que d'épargner de l'argent. Il est incroyable qu'un homme d'un mérite aussi décidé ait si fort méconon les faits qui gouvernent une question, à laquelle il a donné beaucoup d'attention, au moins si l'on en juge par ses fréquens appels à cette question. Où trouve-t-il le fait sur lequel il bâtit tous ses raisonnemens, que les petits fermiers font de plus grandes améliorations et de plus grandes dépenses

l'agriculture qui emploie le plus de brasy qui favorise le plus la population (1). « C'est

qu'un pays ficurit en proportion de le dispersion égale des habitans sur son territoire; mais son père étoit d'un avis différent; il déclare avec beaucoup de hon sens, et en penseur profond, que ce n'est pas

sur leurs terres que les grands cultivateurs? Je n'a appellerai pas à l'Angleterre, où la question seroit aussi-tôt décidée que proposée; mais je voudrois bien savoir dans quelles provinces de France les petits fermiers ont lours fermes au si bien approvisionnées que les grands, ou aussi bien cultivées? M. de Mirabeau tranche donc la question, en supposant comme un fait ce qui est absolument faux, pui que les progrès des grandes sermes sont plus considérables et pent-être doubles de ceux des petites; je suis sir ati moins qu'il en est ainsi dans toutes les partes du royaume que j'ai visitées. Mais le comte dit que la petites fermes sont beaucoup meilleures , par ce qu'il y a plus de familles répandues sur les terres, ce qui est précisément l'argument le plus fort que l'on muisse offrir contre elles, puisqu'en admettent ce point-k il tend à la fois à prouver que l'anéantissement des villes et des manufactures est utile aux Etats modernes, pourvu qu'on trouve des habitans dans le campigue; assertion à laquelle, j'ai suffisamment répondu.

' (1) L'Ami des Hammes, ou quième édition 1760

» à bien des égards un préjugé de croire » que plus la culture occupe d'hommes, » plus elle est favorable à la population »; voulant dire que le surplus du produit porté au marché est aussi favorable à la population, en nourrissant les villes, que s'il étoit mangé dans les champs d'où il est sorti; ainsi plus l'industrie et la richesse aes entrepreneurs de la culture éparguent de travail d'hommes, plus la culture fournit à la subsistance d'autres hommes. Un autre député très-estimé, et à la tête du comité des finances, assure que la plus grande division possible des propriétés territoriales est la meilleure. De pareils gens, avec les meilleures intentions du monde, avancent des opinions qui, si elles étoient exactement suivies, feroient de la France une scène de misère et de

tome V, pag. 43. Voyez aussi tome IV, page 79; Tableau Economique. Voyez le même sujet, traité avec beaucoup d'habileté par un des grands génies politiques du siècle actuel, de l'Economie l'alitique, par M. Herrenschwand, in-8°. 1786, page 275; et Discours sur la division des terres, in-89, 1786, par le même.

pauvreté. Au milieu d'une multitude de connoissances utiles, de réflexions profondes et judicieuses, et d'excellens principes de politique, on trouve une propension vers des idées semblables dans les rapports du comité de mendicité (1), dans lesquels la multiplicité des petites propriétés est considérée comme une ressource contre la misère.

Donnons plus de développement à ces

idées par des suppositions, et voyons où elles mèneroient. Il y a en France 130 millions d'acres de terre et au moins 25 millions d'ames. Assignons à chaque habitant sa portion de cette étendue; supposons que par ce partage (déduction faite des rochers, des rivières, des grands chemins, ect.) il revienne à chacun cinq acres, ou vingtcinq acres par famille. Lorsque (selon le premier principe de cette idée, qui est d'encourager la population) le luxe, le

<sup>(1)</sup> Premier rapport, in-8°. 1790, page 6. Quatrième rapport, page 9. Ces rapports furent faits par le président, M. de la Rochefoucauld-Liantcourt, et font beaucoup d'honneur à son habileté et à son activité.

célibat, les emplois mal-sains, la prostitution et la stérilité des villes seront bannies et les mœurs simples de la campagne universellement établies, toutes les circonstances de la nature portéront alors le peuple au 🔩 mariage et à la propagation; une grande augmentation de population aura lieu, et les vingt-cinq acres de terre se réduiront graduellement, par les divisions, à vingt, à quinze, douze, huit, et ainsi de suite, allant toujours en diminuant. Dans une pareille supposition, que deviendra le surplus du peuple? — Vous arriverez en très-peu de tems aux limites au delà desquelles la terre, quelque bien qu'elle soit cultivée, ne sauroit nourrir plus de bouches; cependant ces mœurs simples et pures, qui excitent au mariage, continueront toujours. - Quelle en sera donc la conséquence, sinon la plus affreuse des misères! - Votre population seroit bientôt plus nombreuse que celle de la Chine, où des malheureux, qui ne naissent que pour mourir de faim, cherchent avec avidité les carcasses putréfiées des chiens, des chats, des rats, toutes sortes d'ordures et de vermines, ponr soutenir leur misé40 Tenure. - Grandeur des Fermes.

rable existence. Tels seroient les effets infaillibles d'une trop grande division des propriétés territoriales. Il n'existe pas sur la terre de gouvernement aussi détestable que le seroit celui qui viseroit sérieusement à une pareille division; tant cette population est pernicieuse, qui, quoiqu'elle provienne de principes purs et vertueux dans son origine, mène directement à la dernière extrêmité de la misère! - On a appelé les grandes villes les tombeaux de l'espèce humaine : si elles conduisent au tombeau, elles sont aussi le meilleur refuge d'une trop grande population. Elles sont plutôt propres à prévenir la population qu'à la détruire, et c'est précisément ce qui est nécessaire dans un pays comme la France, où la division des propriétés a malheureusement occasionné une si grande population, qu'elle ne peut plus la nourrir; quelle seroit donc sa misère, si les villes et les bourgs entretenoient leur nombre proportionnel, et laissoient le surplus regorger dans la campagne? - Cela n'arrive que trop pour la prospérité du royaume, comme Il est facile de le voir dans nombre de cirTenure. — Grandeur des Fermes. 41 constances, et particulièrement par la misère, qui est toujours la conséquence du moindre déficit dans les récoltes; un déficit, qui seroit à peine apperçu en Angleterre, est accompagné en France de maux affreux

Il ne sauroit y avoir de spectacle plus agréable, ou mieux calqué pour émouvoir toutes les tendres sensations de la nature. que celui d'une famille vivant sur une petite propriété, cultivée et peut-être créée par son industrie; c'est cet objet, si touchant pour le cœur de l'homme de bien, qui a rendu plusieurs écrivains les avocats inconsidérés des petites propriétés. Si l'industrie des villes et des manufactures étoit assez active pour occuper le surplus de cette population, à mesure qu'il paroît, les avantages de leur systême seroient évidens; mais la France connoît par une triste expérience qu'il n'est pas maintenant besoin d'un pareil surplus; quelles seroient donc les conséquences d'en envoyer un second au marché, tandis que l'ancien est encore au magasin? Il est absurde de citer l'exemple de l'Amérique, où il y a abondance de terres fertiles pour ceux qui veulent les cultiver, et où la

#### 43 Tenure. - Grandeur des Fermes.

population est d'une valeur inestimable, comme on peut le voir par le prix du travail: mais quelle comparaison peut-on faire entre un pareil pays et la France, où la concurrence pour les emplois de tous les genres est si grande, à cause de la trop grande population, que le prix du travail est 76 pour cent plus bas que chez ses voisins plus florissans? - En considérant ce sujet intéressant, j'aurai recours, comme dans plusieurs autres occasions, à l'exemple de l'Angleterre. Dans ce dernier royaume les petites propriétés sont extrêmement rares; dans plusieurs de nos comtés il n'en existe pas même un seul exemple. Nos pauvres journaliers sont grands amateurs d'être propriétaires de leurs chaumières, et de quelques perches de terre pour former un jardin; mais ils ne pensent guère à acheter assez de terre pour s'occuper; et à offrir, comme en France, un prix si fort au dessus de sa valeur, pour s'en assurer l'acquisition. Un homme chez nous, qui a deux ou trois cents louis, n'achète pas un petit champ, mais prend une ferme; or, comme nos pauvres journaliers sont infiniment plus à leur aise, et

à tous égards plus heureux que ceux de France, ne doit-il pas s'en suivre, en tirant des conséquences justes, que les petites propriétés ne sont aucunement nécessaires pour le bien-être des basses classes du pays?

Dans toutes les parties de l'Angleterre que j'ai parcourues, il n'y a aucune comparaison pour l'aisance entre un journalier et un petit fermier; il n'y à point d'hommes qui travaillent si fort et qui vivent si mal que les derniers. Pourquoi donc trouveroit-on cette division en petites parties st avantageuse pour la France, tandis qu'en Angleterre nous éprouvons de grands avantages en suivant un système contraire? H y a plusieurs raisons pour cela; les manufactures de France, comparées avec celles d'Angleterre, sont beaucoup moins considérables, en proportion de la population des deux révaumes. L'agriculture de France, gérée par des fermiers ou par des métayers, ne fournit pas non plus une occupation égale à celle qu'offre la culture en Angleterre. Les gentilshommes de campagne français n'occupent-probablement pas la centième partie d'ouvriers employés par les gentilshommes de campagne anglais, qui ont toujours quelques orne-

## 44 Tenure. - Grandeur des Fermes:

mens à faire à leurs jardins, ou quelque terre à cultiver, qui donnent de quoi vivre à une infinité de gens. Un objet d'une plus grande importance, c'est que les subsistances sont aussichères en France qu'en Angleterre, tandis que le prix du travail y est soixante-seize pour cent meilieur marché.

Voici une autre preuve, s'il en falloit d'autre, de la trop grande population de ce royaume. Le journalier anglais, qui gagne constamment neuf, dix ou douze francs par semaine, en travaillant pour un fermier, risque beaucoup quand il cultive des terres pour son compte ; et ce fait est si évident, que les plus industrieux et les plus forts travailleurs d'entre nos paysans ne sont pas ceux qui tiennent leurs petits jardins en meilleur état; mais ce sont ceux qui gagnent moins, et dont le salaire marque quelque foiblesse ou infirmité. Par çe moyen, et par diverses autres causes, les pauvres paysans d'Angleterre trouvent un emploi plus régulier, en travaillant à la journée, que ceux de France qui, n'ayant pas la ressource de travailler pour les autres, sont obligés de travailler pour eux-mêmes ou de mourir de faim. Quand on les voit dans une

pareille situation, il n'est pas surprenant qu'on s'étende sur les avantages des petites propriétés, puisqu'elles sont les seules ressources de ces familles. Mais dans le fait les travaux énéreux et extrêmes de ces malheureux (ce qui paroît être une perfection à des yeux vulgaires) ne viennent que de ce qu'ilsne trouvent pasassez d'occupation. La cherté du travail, qui est assez ordinaire dans les pays à petites propriétés, ne prouve rien contre cette observation. L'ouvrage n'est jamais si mal exécuté ni si cher, que lorsqu'il est fait par des hommes. accoutumes à travailler pour eux-mêmes; il se trouve chez eux une espèce de dégoût et une inattention qui ne sauroient échappen à l'œil de l'observateur intelligent; et il n'y a que la plus grande misère, qui puisse engager ces petits propriétaires à travailler pour les autres ; de sorte que j'ai vu dans les parties de la France, qui exigent beaucoup de soin pour l'agriculture, le travail comparativement cher et mal fait, tandis qu'il y avoit nombre de bras oisifs. Je dois en même tems faire mention d'une circonstance qui m'a étrangement frappé dans presque tous les marchés de France, c'est qu'il y.

## 16 Tenure. - Grandeur des Fermos?

a une is finité de gens qui perdent réguliérement un jour par semaine, pour des objets qui montrent clairement le peu de valeur du tems pour ces petits fermiers. Y a-t-il rien de plus rid cule que de voir un homme gros et fort, faire plusieurs milles, et perdre une journée, qui doit lui rapporter dix-huit ou vingt sols, pour vendre une douzaine d'œufs ou un poulet, dont la valeur n'égaleroit pas le prix de son travail, s'il étoit utilement employé? Gela doit nous convaincre que ces netites occupations sont des pertes réelles de travail, et qu'elles nourrissent des hommes dont le tems on les peines ne sont guère: payés.

plusieurs usages qui paroissent utiles; cependant je ne puis les recommander dans d'autres pays. J'ai vu dans une partie de la Flandre travailler avec la bêche tous les coins d'un champ, où la charrue ne pouvoit aller; et dans le Midi de la France les paysans sont dans l'habitude de bêcher des champs entiers. Dans divers endroits du royaume on bêche toutes les terres. Dans les montagnes

du Vivarais on bâtit des terrasses murées. et on y porte de la terre dans des paniers. De pareils usages, et mille autres de cette nature, viennent absolument de l'extrême division des propriétés territoriales, qui a occasionué une population, qu'iln'est plus au pouvoir de l'industrie de soutenir; et doivent être regardés comme une preuve qu'il existe une maladie invétérée dans les parties vitales de l'État. L'homme qui a le malheur de vivre dans un pays, où il n'y a pas d'emploi pour lui, s'il possède la plus chétive propriété territoriale, y travaillera pour deux sols par jour, même pour un liard; bien plus, s'il a de l'ardeur et de l'industrie, il travaillera pour rien, comme c'est le cas de plusieurs milliers d'individus en France; s'il ne fait pas quelque chose sur sa petite ferme, il pense qu'il ne fait rien : dans une pareille situation, il ramassera de la paille, il ôtera une pierre d'un endroit pour la mettre dans un autre, il portera de la terre dans un panier sur le sommet d'une montagne, il fera trois lieues pour vendre un seuf. N'est-il pas évident que de pareilles pratiques, faites pour exciter l'admiration,

# 18 Tenure. - Grandeur des Fermes:

à cause d'un haut degré de culture, ne sont pas plus analogues à un pays bien constitué, pour me servir de cette expression, que les usages du monde les plus absurdes? Vous pourriez faire un pas de plus en population, et offrir, avec M. de Poivre, l'exemple des Chinois, comme digne de l'imitation des Européens.

Après tout, on doit conclure que les petites propriétés sont portées à un trop haut point en France; qu'elles ont crontribué à engendrer une population misérable, qui ne devroit pas exister; qu'il faudroit faire des loix pour en restreindre la division, au moins jusqu'à ce que la demande de bras soit égale au produit; que le systême des, grandes fermes, employant régulièrement à la journée, et payant bien un nombre considérable de paysans, est infiniment plus avantageux à la nation et aux pauvres euxmêmes, que la multiplicité des petites propriétés; en un mot, qu'il est évident que toutes les mesures pour empêcher l'établissement des grandes fermes et des riches sermiers, telles que les restrictions et les loix contre les puclos, l'existence du droit de communaux, et la moindre faveur montrée

Tenure.—Grandeur des Fermes. 49 montrée aux petits propriétaires en levant la taille, sont ruineuses pour l'agriculture, et doivent être écartées comme un système destructeur de la prospérité publique.

## CHAPITRE XIII.

#### MOUTON'S DE FRANCE.

L'ETABLISSEMENT des manufactures de laine en France, sous le regne de Louis XIV, ou, pour parler avec plus de justesse, par ce commis de bureau, Colbert, rendit le gouvernement un peu plus attentif à l'encouragement de la race des moutons dans le royaume; mais on ne prit ancune mesure capitale pour cela que dans le milieu du siècle actuel, où l'on en permit fort sagement l'exportation, pour en encourager la multiplication. Sous le contrôleur-général Bertin, M. Carlier fut envoyé dens toutes les provinces afin d'examiner. l'état des troupeaux, la quantité et la qualité de leur laine, etc.; et l'on fit peu après d'autres progrès, en important d'Espagno Tome III.

et d'Angleterre des beliers et des brebis; afin d'améliorer la race des moutons français, mais les personnes employées pour cet objet entendoient si peu la commission dont elles étoient chargées, que ces efforts me produisirent aucun effet; ils n'étoient pas à la vérité considérables; c'est pourquoi le résultat fut tel qu'on devoit l'attendre. La France importe tous les ans pour 27 millions de laine, somme immense pour une marchandise que le royaume pourroit fournir en entier, si l'on employoit les gens qui entendent vraiment les moutons.

Picandie.—Calais.—Toison, de cinql. pesant, à 26 sols la livre, bonne à peigner.

Pont-de-Brique.—Toison, six l. pesant, 24 sols la livre.

Bernay.—Toison, quatre l. et demie pesant, à 26 sols la livre, fort grossière; ils tondent les agneaux: laine, 18 sols la livre; tous les moutons de la province de Picardie, et de plusieurs pays voisins n'ont pas de cornes, ont la tête blanche et des oreilles pendantes en soie; tous ceux que l'ai maniés étoient mal faits et peu flatteur

au toucher; mais il s'en trouve qui ont meilleure mine.

ORLEANOIS. — Estampes. — Toison of trois livres et demie pesant, à 20 sols prix d'un mouton, 15 livres.

Thoury.—Toison, quatre livres pesant, à 19 sols, grossière; leur nourriture d'hirver, des tiges de pois et du regain : ils sont enfermés dans des bergeries pendant la nuit (comme dans la plupart des provinces de France), et parqués dans les champs jusqu'au mois de novembre; il y en a qui parquent aussi l'été à midi; troupeaux de quarante à cent têtes; les chiens les conduisent avec tant de sagacité, qu'ils broutent dans les plus petits sillons sans toucher au grain.

Orleans. — Toison, six livres pesant, à 20 sols; prix d'un mouton, 11 livres. Or les nourrit de paille pendant l'hiver.

Sologne. —La Ferté.—Race du Berri, deux livres et demie pesant, à 23 sols en suint, et 40 sols lavée; prix d'un mouton, 12 livres; ils n'ont en hiver pour pâture que les bois et les bruyères : on les renferme toutes les nuits à cause des loups; et quand il y a beaucoup de neige, on leur donne

des branches d'arbres; un fermier qui à deux cents arpens de terres de labour et trois cents arpens de bruyères, a de deux cents à deux cent cinquante moutons et

La Motte - Benvron. — On les nourrit dans la bergerie avec de la paille de seigle, mais ils n'en mangent que les épis. Je trouvai un jour le troupeau d'un fermier dans la bergerie à trois heures de l'après - midi; il n'y avoit aucune ouverture, et elle étoit beaucoup trop chaude. Pendant l'été on les ramène à la maison à midi, pour sur et mourir de faim jusqu'à quatre heures, alors on les remène aux champs, et le soir ils sont enfermés très-régulièrement. Cette race ressemble à celle de Picardie pour la tête et les oreilles; mais elle est beaucoup plus petite, un mouton ne pesant pas plus de neuf livres le quartier.

La Loge. — Les moutons y sont sujets à la pourriture; un fermier en perdit une fois cent quatre-vingt-dix-neuf sur deux cents; il n'échappa qu'une brebis noire. On est dans l'usage de vendre annuellement les béliers d'entre les agneaux, une partie des brebis et les vieilles brebis, et

de garder assez d'agneaux pour remplacer les brebis vendues. Il est aussi d'usage de séparer les agneaux des brebis, afin de traire ces dernières pour faire du lait et du fromage, qui servent pour la consommation de la famille. On ne nettoye la bergerie que deux fois l'ap, mais on leur donne de la paille fraîche tous les trois jours; toutes ces bergeries sont si closes et si chaudes, qu'il est surprenant que tous les moutons ne périssent pas.

Berri. - Vierzon. - Toison, deux livres et demie, à 22 sols en suint; prix d'un mouton, 6 livres; ils sont fort petits et ne pèsent pas plus de six livres le quartier ; il y a quelques chèvres dans tous les troupeaux; les habitans regardent trois béliers nécessaires pour cent brebis; un beau bélier vaut 24 livres; une vieille brebis maigre de trois à cinq livres, quand elle est grasse 8 livres; la laine, dans cette partie de la province que l'on appelle Champagne, où les troupeaux sont fort grands, est beaucoup meilleure qu'ici, par la raison, suivant eux, que la terre est plus forte et les pâturages plus nourrissans; leur ressemblance à la race de Picardie

feroit croire que c'est la même; leur nourriture, ici comme ailleurs, est de la paille en hiver, et quand il fait mauvais tems, nne livre de foin par jour pour chaque mouton; toison, une livre trois quarts, à 27 sols en suint; prix 7 liv. 10 sols (1).

De Vatan à Châteauroux. — Toison, deux livres et demie pesant, à 23 sols en suint; l'année dernière 27 sols. — Toison, trois livres pesant, à 25 sols en suint. — Toison, deux livres pesant, à 23 sols 6 deniers en suint; prix 9 livres; la laine valoit, il y a dix ans, de 15 à 20 sols. Quelques seigneurs, afin d'améliorer la laine, importèrent des béliers et des brebis d'Espagne, qui dégénérèrent et devinrent au bout de quatre ans comme ceux du pays. D'un autre côté, les moutons, d'une plus mauvaise race que ceux du pays,

<sup>(</sup>i) M. de Lamerville dit que les meilleurs moutons du Berri sont ceux que l'on appelle Brionnes, du som du principal endroit où on les trouve; que les smoutons du Berri donnent deux livres et demie posant de laine, à 20 sols, et que les agneaux se vendent y livres chacun. Observations sur les bêtes à laine, in-8°. 1785, pages 6, 218, 219 (chez Buisson, libraire).

devienment meilleurs en proportion, en pâturant dans ce pays-ci; j'offre ce renseignement tel que je l'ai reçu. Il est trèsprobable que ces expériences ont été faites avec aussi peu de soin que tant d'autres. Il y a ici une autre espèce de moutons à cornes, venant des montagnes, et que l'on appelle balloes; on ne les achète que pour les engraisser, à 8 ou 10 livres, et on les revend alors 15; ils sont plus gros que la race ordinaire, sont marquetés de noir et de blanc; ont de bonnes carcasses, mais de mauvaise laine.

Argenton. — La laine, 25 sols en suint, grosse. — Toison, une l. pesant, à 24 sols la liv. — Toison, trois livres et demie pesant, à 20 sols la livre; prix d'un mouton, 8 livres.

LA MARCHE. — La Ville - au - Brun. — Toison, une livre pesant, à 20 sols.

Limosin.— Limoges.— C'est ici la plus petite race que j'aie jamais vue. C'est un pauvre, bétail; mais le mouton et la laine sont bons.

Quency. — De Brive à Souillac. — Je trouve des moutons d'une plus grosse espèce que dans le Limosin, avec de la longue

laine fort grossière; il y a beaucoup de moutons noirs dans ce pays. ci.—Toison, quatre livres et demie pesant, à 12 sols en suint: ils les engraissent quelquefois avec des navets.—Toison, cinq livres et demie pesant, à 12 sols en suint (1). Je vis ici de petits parcs faits de claies; une petite hute de paille pour le berger, assise sur deux bâtons, pour pouvoir la transporter; une autre pour son chien. On parquoit alors pour des navets, que l'on appelle dans ce pays-là ravules.

Pont-de-Rodès — Laine, 13 sols. Je rencontrai plusieurs moutons dans tous les troupeaux, avec des touffes de laines autour du cou et des épaules; m'étant informé pourquoi on les avoit laissées, on me dit qu'elle avoit une plus grande valeur, et qu'on devoit la couper à part, parce qu'elle se vendoit 14 sols la livre, tandis que l'autre ne valoit que 12 sols.

Pellecoy.—Pas d'agneaux tondus, depuis

<sup>(1)</sup> Dans ces notes, quand il se trouve plusieurs remarques ensemble, elles sont faites à quelques milles de distance l'une de l'autre.

que j'ai quitté le Limosin. Je mesurai un parc, il avoit sept verges sur six; il contenoit trente-six moutons et cinq agneaux; il paroît qu'on leur accorde à chacun une verge carrée; le berger étoit absent, mais le chien les gardoit. On me dit ici que ce n'étoit pas à cause du prix qu'ils laissoient des touffes de laine aux moutons, mais par fentaisie. Je m'imagine qu'il y a là-dedans quelque superstition. Chaque fermier a quelques moutons, parce que le plus petit nombre donne de la laine pour habiller toute la famille; chose qui démontre la pauvreté et un manque de circulation nationale.

Cahors. — Je vis ici plusieurs parcs; la hutte du berger a quelque ressemblance à une grosse ruche, avec deux manches pour la transporter comme une chaise à porteur, il y en a une petite pour son chien: comme il y a beaucoup de loups, ils mettent aux chiens des colliers avec des pointes de fer car les loups ne les prennent jamais qu'au cou. Les moutons dans ce tems - là étoient parqués toute la nuit dans les champs, parce que leurs ennemis sont dans leurs repaires, dans les forêts et dans les ro-

chers, vivans de lièvres, de lapins, de rats et même de souris.

Perges. — Les moutons sont ici mélangés, avec des cornes et sans cornes; une petite race et de mauvaise laine; ils ne sont pas encore tondus (12 juin).

Languedoc. — Toulouse. — Je vis plusieurs troupeaux, tous moutons à cornes, pour la première fois depuis Calais; je suppose que ces moutons à cornes ont des toisons de cinq livres; j'en vis quelquesuns de bien beaux, si pesans et si gras, qu'étant couchés, ils avoient de la peine à se lever; ils sont tondus, mais il s'en trouve à qui on a laissé de la laine au ventre, et d'autres qui en ont une touffe sur le croupion.

GASCOGNE. — Saint-Gaudens. — On les tient ici depuis le mois de juin jusqu'en automne, sur les montagnes, au pied des Pyrénées; et le soir on les met dans de bons parcs, gardés par plusieurs chiens.

Bagnères de Luchon. — On a fait quelques tentatives pour améliorer la race dans cette partie des Fyrénées, en important des béliers espagnols; on vend aussi aux Espagnols de vieilles brebis et des moutons.

Roussillon. — De Bellegarde à Perpignan. - Il y a de grands troupeaux de moutons à cornes et tondus, dont quelques-uns sont noirs. - Ditto tondus ; têtes et pieds blancs, d'environ douze livres. le quartier. — Ils donnent de six à huit livres de laine sans être lavée ; le lavage la réduit à deux livres. - Toison, deux livres, à 39 sols lavée. Ils restent toute l'année en plein air. En juillet, ils étoient dans des éteules, qui devoient être labourees en septembre, et ensemencées de seigle pour leur pâture d'hiver. Je rencontrai un troupeau de près de cinq cents bêtes, appartenant à un homme de Perpignan, qui paie des gens à la campagne pour prendre soin de ses affaires, particulièrement de ses moutons.

Le berger en chefs a quatre charges de bleds, de dix mesures chacune, et chaque mesure rend soixante livres de pain; quatre charges de vin, une mesure de sel, une d'huile, et 3 liv. par mois. — Plusieurs grands troupeaux. — Jusqu'ici le Roussillon est un pays fameux en moutons, où ils sont plus communs que dans aucune

autre province de France, et il ne le cède pas même au comté de Dorset.

Pia. — Ils les nourrissent ainsi que leurs agneaux, au commencement du printems, avec du trefle semé en août, dans des éteu-les labourées une fois; lorsqu'il est mangé, on l'arrose, et il rapporte souvent une pleine récolte de foin.

Salsèze - Fooet. — Deux grands tronpeaux et des parcs. — Ditto avec des chèvres.

LANGUEDOC. Sijean. Plusieurs troupeaux parqués dans l'été, mais renfermés dans l'hiver à cause des loups.

Narbonne. — Prix 15 sols en suint, 50 sols lavée. — Jusqu'à Béziers et plus loin jusqu'à Pézenas, de petits troupeaux partout, mais aucun grand; je vis des parcs en filets dans des terres à oliviers et en jachères.

De Nismes à Ganges. —Plusieurs petits troupeaux de moutons.

De Saint-Maurice à Lodève. — Sur ces montagnes (désertes et désolées) il y a de grands troupeaux; un homme a trois mille moutons dans quatre ou cinq différens troupeaux. — Toison, trois livres et demie pesant, à 14 sols en suint, mais de 50 à 58 sols lavée. — Pendant la saison des neiges ils vivent de paille. Ils pâturent le reste de l'année: des troupeaux et des parcs.

Mirepoix.—Leurs troupeaux sont l'été dans les montagnes, — mais dans l'hiver ils paissent dans la vallée.—Toison, deux livres et demie pesant, à 11 sols en suint, lavée de 22 à 25 sols. En sortant de Mirepoix, je rencontrai un troupeau, tout-à-fait différent des autres moutons que j'avois vus en France; on les auroit pris pour des moutons de Norfolk, tous avec des cornes, et celles des béliers faisant un tour en frisant; plusieurs avec le devant de la tête et les pieds noirs; d'autres marquetés de noir; leur laine et leur forme étoient aussi les mêmes.

GASCOGNE. — De Lannemezan à Bagnères de Bigorre. — Ils ont beaucoup de
moutons sur leurs vastes bruyères, et leur
laine vaut de 22 à 25 sols la livre en suint,
et le double étant lavée. — Je rencontrai
entre Bagnères et Campan quatre troupeaux; les moutons étoient plus gros que
ceux de Norfolk, la plupart avec des
cornes qui se replicient derrière leurs

du Midi; leur laine est de bonne espèce, propre à être cardée. Les derniers sont bien formés, et ont de la laine fort grossière. La laine du pays, dont le prix se trouve ci-dessus, est mauvaise.

De Beauvais à Issoire.— Une meilleure race que d'ordinaire; moutons tondus, grands, bien faits; toison, cinq livres et demie pesant; chacun a son parc. Les moutons étoient (10 septembre) aujourd'hui parqués à dix heures du matin, quoiqu'il plût à verse.

Palluel est d'acheter des moutons au mois de juin, pour les faire parquer jusqu'en novembre, et d'en vendre alors les dent tiers au boucher; de garder l'autre tiers, pour l'engraisser pendant l'hiver dans la bergerie, uniquement avec du grain, du son et du foin, etc., pour être prêts pour les marchés quand le mouton devient plus cher. Nous sommes maintenant en octobre, il vaut 6 à 7 sols la livre; mais, depuis pâques jusqu'à la fin de juin, il se vend 2 ou 3 sols de plus. La différence de prix n'est pas si considérable pour le bœuf; il paut à présent de 9 à 10 sols, et la vache

sols; mais en mai 2 sols de plus. Cette inégalité dans les prix de la viande est une preuve certaine d'une mauvaise agriculture. J'examinai sa bergerie, qui est un bâtiment de pierres voûté, sans aucune cour pour les y laisser promener à volonté; les fenêtres sont petites, et conséguemment ces animaux y ont beaucoup trop chaud. - Il y a dans ce pays des gens qui ont de grands troupeaux de moutons, sans tenir ou posséder, un seul arpent de terre; ils les louent pour parquer à des fermiers qui n'ont pas de moutons, de 30 à 40 sols par tête, outre la nourriture . depuis le mois de juin jusqu'au mois de novembre.

Dummartin. — Plusieurs troupeaux; toison cinq livres pesant, à 20 sols en suint.

PICARDIE. — Saint-Quentin. — Chaque fermier à un troupeau, maintenant parqué pour le dernier bled; c'est la race de Picardie; quatre ou cinq livres pesant, laine 24 sols en suint.

FLANDRE. — Bouchain. — Chaque fermier a un troupeau; un mouton donne Tome III. quatre à cinq livres pesant de laine, qui se sand à Lille 30 sols la livre lavée.

De Valenciennes à Orohies. — De longue laine, propue à peigner, cinq livres pesant, à 30 sols la livre lavée. On donne aux montons pendant l'hiver des féves avec le cosses. — Je vis acheter des moutons maignes à 21 liv. pièce, ce qui est à peu-près la prix qu'ils auroient valu en Angleterre.

Lille. — Il n'y en a guère dans ce voisinage; laine cinq livres pesant, à 30 sols la livre lavée (1).

ARTOIS. — Saint-Omer. — Je remcontral un troupeau de deux cents moutons, — race flamande; la laine a sept à huit ponces de long; cinq livres et demie chaque toison, à 25 sols la livre lavée. Ces montons ont les preilles propres et soyeuses comme ceux de Picardie, mais ils ont le corps sale, ce qui provient de la malpropreté de la bergerie.

Béthune. — Je vis un troupeau de mou-

<sup>(1)</sup> M. de Guerchy dit qu'il y a de longue laine à Turcoin, Lille et Varneton, qui se vend 50 et 60 sols la livre. Mémoire pour l'amélioration des bêtes à laine, in 8?. 1788, page 3. — Je n'en si pas vu.

tons de deux ans, qui donnérent oette année-là pour 9 livres de laine chacau; la même race que ci-devant.— On les nourrit pendant l'hiver de séves et de paille. — Toison oing livres pesant, à 25 sole lavée.

PICKETOIR. — Doulens. — Les toisons valent 4 liv. chacune.

duiens. — In m'offrit 6 s. pour la livre de laine commune de Lincoln, ni longue, mi courte; c'est environ 1 schelling 8 sols anglais, la livre anglaise; — mais le commerce n'est pas buillant à Amiens.

De Poix à Aumale. — Les troupeaux sont grands, de deux cents à quatre cents moutons. Toisons quatre livres pesant, à 33 sols.

NORMANDIB. — De Neufchâtel à Rouen. — La même race qu'en Picardie; les moutons donnent quatre livres pesant de laine, à 33 sols lavée.

Yvetot. — Trois livres pesant, à 32 sols. Ils sont maintenant parqués pour le bled.

Bolbec .- Quatre livres pesant, à 33 sols.

On ne leur donne l'hiver d'autre nount ture en herbes que celle qu'ils peuvent attraper en broutant.

Flonsleur. — Les toisons sont de six livres pesant en suint, te qui fait trois livres pesant lavées, et valent 30 sols la livre. — Toisons, deux livres pesant lavées; cinq livres pesant en suint, prix 30 sols. — Têtes et pieds rouges.

Pays d'Auge. — De 35 à 36 sole la livre ditto.

Vallée de Corbon. — Cinq livres pesant en suint, deux livres et demie lavées; la laine vaut 20 sols la livre en suint, ou 40 sols lavée; elle a cinq pouces de long. Les moutons de Normandie ont genéralement la tête et les pieds rouges.

Falaise. — Toisons, trois livres et demie pesant, à 24 sols lavées.

Harcourt. — Toisons, quatre livres pesant, à 40 sols lavées, ou 20 sols en suint. Il reste encore du sang espagnol dans quelques moutons, mais ils ont été tellement croisés et négligés qu'on s'en apperçoit à peine. Ici, comme dans toutes les autres parties de la France, quand vous goulez faire attraper un mouton, afin de

ponvoir l'examiner, le berger dit à son chien d'amener le troupeau autour de lui, ce qu'il fait en tournant graduellement autour, jusqu'à ce que le berger ait pris celui qu'il veut avoir. Cela est bien mieux que nos méthodes barbares.

Carentan. — Les moutons dans les riches marais sont les mêmes que sur les collines; c'est toujours la race aux pieds et à la tête rouges; ces marais sont aussi susceptibles de porter la plus longue laine au dernier degré de perfection que les terres de Lincoln. La laine a quatre pouces de long'; vaut 40 sols la livre lavée, et 20 ou 22 sols en suint.

Pierre-Butte. — M. Donmerc achète des moutons de deux ans, et les vend à trois à ceux qui les engraissent. Ils sont petits et assez bien faits, sans cornes; la tête et les pieds blancs, tirant un peu sur le rouge, comme si c'étoit une race, normande mêlée. La laine se vendit cette année 45 sols la livre lavée, mais 18 sols en suint.

BRETAGNE. — Brooms. — De pauvres petits moutons, dont un quartier ne pèse pas plus de dix livres, bien gras. Il y a très,

pen de troupeaux en entrant dans cette province.

Landivisiau. — Je fus ici à une foire où il n'y avoit pas un seul mouton, et depuis Rennes jusqu'à Brest on n'en trouve presque pas un; cependant c'est un pays de landes et très-propre à ce bétail.

De la Roche-Bernard à Guérande. — J'ai traversé toute la Bretagne, et ai à peine va un mouton où il devroit y en avoir des milliers; mais ici il y a quelques troupeaux de pauvres brebis noires, qui font voir le peu de soin et l'ignorance crasse des habitans.

De Savenay à Nantes. — De riches salines où paissent de petits et misérables moutons noirs, avec de la laine fort grossière, dans un endroit où les moutons à longue laine de Lincoln engraisseroient et prospéreroient. De pauvres moutons noirs sur toutes les Landes.

Varades. — De pauvres moutons, dont plusieurs noirs, et quelques uns avec des têtes rouges; mais ils sont meilleurs que ceux des Landes.

Anjou. — D'Angers à la Flêche. — Le nombre de moutons, dans cet espace de

dix lienes, est peu considérable; on en rencontre de tems en tems cinq à six es quelque sois vingt; mais ils sont supérieurs au misérable bétail de Bretagne, valent environ 12 liv. pièce, et donnent quatre livres pesant de laine, à 36 sols la livre lavée; cependant il n'y a pas de pays en Europe plus propre à ces animaux, puisque c'est un bon sable sec et graveleux, sans être néanmoins trop maigre.

Turbilly. - La laine vant 36 sols.

NORMANDIE. — Alençon. — C'est ici la race normande, avec la tête et les pieds rouges, pas de cornes; ils valent de 12 à 14 livres pièce; donnent trois livres pesant de laine, à douze sols en suint, ou 30 sols lavée.

Nonant. — Plusieurs troupeaux; la laine de 12 à 18 sols en suint, et 35 sols lavée; toisons d'une livre et demie à deux et demie; les moutons valent 15 livres; ils ne sont jamais parqués; race aux pieds et à la tête rouges.

De Gacé à Bernay. — Les pieds et la tête rouges; deux livres et demie pesant de laine, de 36 à 40 sols lavée.

Lessiniale. — Plusieurs troupeaux.

Brienne. — Plusieurs troupeaux; la laine vant cette année (1788) 32 sols; l'année dernière elle en valoit 36; toisons deux livres et demie pesant.

Rouen.—J'allai chez MM. Midy, Roffec et compagnie, les plus grands marchands de laine de France, et pour qui j'avois des lettres de recommandation; ils eurent la bonté de me montrer les laines de leurs magasins, de m'en dire le prix, et de me permettre d'en prendre des échantillons. Celles que j'ai particulièrement remarquées sont:

ALLEMAGNE. — Tyow et Nmark. — A peigner, prix 36 sols; il y a trois ans, 26 s.

Mecklembourg. — A peigner, 32 sols; il y a trois ans, 24 sols.

Griesclaire. — A peigner, 26 sols; il y a trois ans, 20 sols.

Cawnteblanche. — A carder, 26 sols; autrefois 20. — Dam. — Tham. — 26 sols; autrefois 20.

Mittleband. — 22 sols; autrefois 12. — Gustrow. — 20 sols; autrefois de 16 à 18.

Loquets. — A carder, 12 sols; autrefois de 6 à 8.

Eyderstadt. — A peigner, de 38 à 40 sols, autrefois de 28 à 30.

Pologne. — A peigner, de 28 sols; autrefois de 18 à 20.

FRANCE. — BERRI. — A carder, de 3 livres à 3 livres 4 sols; tare huit livres pesant par sac.

Sologne. — A carder, 2 liv. 10 sols.

ROUSSILLON. — A carder, de 3 livres à 3 livres 10 sols.

PAYS DE CAUX. — A peigner, 36 à 38 s. Poitou. — A carder, 48 à 50 sols.

ESPAGNE. - Ségovie. - A carder, 6 liv.

— Ségovaine. — A carder, 4 livres 10 s. à 5 livres. Conditions de la vente, tare dix livres pesant, et trois livres pesant accordées.

R. . . . . . . 180
Tare, . . . . . 13

Tare encore, . . 15 ou 9 pour cent.

N E T. . . . . . 152 à 12 sols.

Dix-sept ou dix-huit mois de crédit, et des lettres-de-change reçues à deux, trois et quatre mois. Cela se pratique pour trois sortes de laine d'Espagne; celles de 120 sols,

105 et de 95. Les laines d'Allemagne se vendent en raison de cent dis livres pour cent livres, tare six pour cent, à un long crédit. La hausse dans le laines d'Allemagne vient entièrement d'une grande mortalité, qui en a depuis deux or trois ans considérablement diminné la quantité; la baisse dans les laines d'Espagne peut être attribuée à une diminution de travail réelle ou appréhendée dans le fabriques de France ; les manufacturies assurant qu'ils ont de grands magasins de draps à vendre. Il n'y avoit pas de laine d'Angleterre, mais on donneroit 38 à 4 sols la livre de celle à peigner, aux pris actuels; c'est le prix d'Eyderstadt.

NORMANDIE. — Totes. — Plusieursparq et, comme la plupart des autres, doubles, afin que le berger puisse les changer pendant la nuit.

ISLE-DE-FRANCE. — Nangis. — Prix de la laine, 30 sols lavée, ou 15 sols en suint; ils ne vendent jamais d'agneaux, mais de vieilles brebiset de vieux moutons de cinq ans; ils sont maigres en novembre, et se vendent 9 à 10 livres pièce; quand ils sont gras, ils valent 12 à 15 liv.; on ne

eur donne que de la paille en hiver. J'ai va les moutons de M. du Prayé, parqués à midi sur une jachère; on achète des moutons, uniquement pour les parquer, à 14 ou 15 liv. la pièce, qui sont revendus en novembre à perte; et ce système merveilleux est adopté, pour avoir cinq ou six septiers de bled! Le septier est un demi-quartier anglais; les moutons gras de la Sologne valent de 13 à 15 l. chacun. On fait ici des fagots en été, pendant que les arbres sont en feuilles, et on les garde pour nourrir les moutons en hiver.

Neufmoutier. — Toison, six ou huit livres pesant, à 12 sols en suint.

France, ayant importé des moutons d'Espagne, donna à l'assemblée provinciale de Champagne un lot d'un bélier et de quatorze brebis, qui furent commis aux soins de M. le Blanc, habitant de cet endroit. Je les examinai avec attention, et je trouvai qu'il y en avoit plusieurs qui étoient aussi mal-faits que leur laine étoit bonne. Le bélier donne six livres et démie pesant de laine; la brebis trois, quatre et cinq livres; le prix a monté jusqu'à 4 et 4 liv. 10 sols

la livre. — J'ai vu la laine en toison; mais elle ne me paroît pas valoir un pareil prix.

Reins. — La laine de Champagne vaut cette année 30 sols la livre; en 1788 elle valoit 30 sols; en 1787, 26; en 1786, 25. Une augmentation de cette nature dans le prix de la laine donne une granda probabilité, que les moutons n'ont éprouvé aucune maladie épidémique, et que les manufactures fleurissent; ainsi la réduction du salaire des pauvres fileuses à moitié est fort à l'anglaise, c'est-à-dire, une injustice.

De Chdlons à Auve. — Il y a un troupeau qui appartient à chaque communanté, contenant deux, trois ou quatre cents moutons chacun; j'en ai vu un de trois cents quatre-vingt; je parlài au berger, qui m'informa qu'ils appartenoient à douze ou quatorze propriétaires. Les moutons donnent chacun trois ou quatre livres de laine, qui s'est vendue cette année de 26 à 30 sols lavée. Ils ne sont jamais parqués, à cause de la petite étendue des propriétés.

LORBAINE. — Brabant. — Les moutons

valent 9 liv. La toison, une livre et demie pesant, à 30 sols par livre lavée.

Lunéville. — La laine se fave sur le dos des moutons avant de les tondre, ce qui n'est pas commun en France; les toisons pesent deux à trois livres, et valent 30 sols la livre cette année; l'année dernière c'éteit 29 sols.

De Blamont & Heming. — J'ai vu un parc, qui est le seul que j'aie rencontré dans la province.

Alsace.—Strasbourg.—On lave les montons avant de les tondre; la laine vaut 24 s. la livre; les toisons donnent deux à trois livres de laine en deux toutes, une livre chaque, à Pâques et à la Saint-Michel.

Pranche Comré. — L'Isle. — Petits montons, qui donnent d'une demi-livre à me livre et demie de laine, qui se vend 36 à 40 sols la livre lavée. Il y a des moutons dont le quartier ne pèse que quatre livres.

Besançon. — Ils tondent toujours leurs moutons deux fois par an, au mois de mai et dans l'automne, et ils donnent à la seconde tonte le même nom qu'à la seconde récolte de foin, regain; la première rend une livre et demie pesant; la

disent que la première donne la meilleur dans, et d'autres la seconde: mais elles se vendent l'une dans l'autre au même prix. Cette année et l'année dernière, la laine a valu 36 et 40 sols lavée; il y a quelques sunées, elle ne se payoit que 20 à 24 sols. Près de Lyon les moutons passent l'hiver avec leur teisen dans les vignobles, pour conserver leur laine. J'écris cela dans le pays même où l'om m'e donné ces renseignemens; mais j'ai peine à le croîne, car la noison devroit être mise en pièces dans les vignes.

Bouncours: — Dijon. — Les anoutent sont tondus deux fois l'an; la première sonte est la meilleure; la laine se lave sur leur dos; prix 40 sols la livre.

De Couches à Montcenis. - De parwres et tristes moutons sur les collines.

De Maison-de-Bourgogne à Luzy. — On ne tond qu'une fois par an; la laine vaut 30 sols la livre lavée; elle ne valoit que 24, il y a deux ans.

Bourbonnois. — Chavannes. — Dans l'espace de sept lienes, je n'ai vu qu'un petit troupeau de pauvres moutons, d'en-

viron dix livres le quartier pesant; cependant le pays est plus propre aux moutons un'à autre chose.

Moulins. — Toison de deux à trois livres, à 26 sols la livre, mal lavée; les agneaux de quatre à cinq mois valent 3 livres, les moutons r's livres la paire.

Auvengne. — Aigueperse. — Un parc; avec une maison de berger sur des roues, le premierque j'ai vu depuis quelques cents milles.

Riom. — Plusieurs moutons et parcs.

Clermont. — On donne du sel aux moutons tous les huità dix jours. Prix 10 à 18 livres la paire; moutons gras, de 24 à 40 livres la paire; un agneau de quatre à cinq mois 4 livres. La toison d'un mouton en maint pèse trois livres; lavée, une livre et demie; d'une brebis, deux livres, en suint; une livre lavée. Prix, en suint, de 16 à 18 s.; lavée, 30 à 32 s. Dans les montagnes, le prix de la grosse laine, en suint, est de 10 à 18 sols, et lavée, de 28 à 30 sols la livre; le filage de la grosse laine coûte 10 sols la livre, et celui de la laine fine, de 12 à 16 sols.

Issoire. — Prix des moutons maigres,

12 livres; toison deux livres et demis per sant, à 15 sols la livre en suint.

Brioude. — Laine quatre-vingt lime le quintal; 16 sols la livre en suint, et si sale qu'elle perd de moitié en la la vant; toison d'un mouton, de trois à quatre livres pesant; d'une brebis, d'une à dem livres.

De Fix au Puy. — Prix des brebis, de 20 à 24 livres la paire; les toisons 3 livre, à 14 ou 15 s. la livre en suint. — Des parcs.

VIVARAIS. — Pradelles. — Moutons. 10 à 12 livres; poids des toisons trois livres à trois livres et demie; de celles des brebis, deux livres. Prix, 14 ou 15 sols la livre en suint.

DAUPHINE. — Montélimart. — Grand changement après avoir traversé le Rhône — Dans le Vivarais les moutons sont petits et misérables; mais de l'autre côté du fleuve ils sont gros et excellens; la laine se vendit l'année passée 60 livres les quatre-vingt-treize livres, en suint; cette année, 40 livres. — Elle perd de moitié par le lavage. On attribue sa baisse au manque d'huile en Proyence,

Treeles Thou la prigner | c'est toute. daine à peigner, quoiqu'elle soit courte; let on ne se sert pour cette operation que Whuile d'olive. Un troupeau, composé d'un tiers de brehis, d'un tiers de mouwans, et d'un tiers d'agneaux, donne sinq livres pesant de laine par bête, l'une tians l'autre. - Elle se vend toute à un prix moyen; mais celle des agneaux est la andileurs ; on en fait des chapeaux. - Les montons, dans ce pays-ci, mangent volontiers le trifolium bituminosum, dont l'odeur est très-farte. Il y a près de cette wille une personne qui a un troupeau, en partie de moutons d'Espagne, et en partie de race troisée, qui réussit fort, bien ; la daine se wond 3 livres la livre. Tous les fermiers test ici, comme dans le Vivarais. de longues anges à pied, dans lesquelles els donnent régulièrement pous les quinze jours de leurs moutons du sel, mêlé avec du son, On tronve que, lorsqu'ils paissent plans la rosce, cele les pourrit plus qu'autre those; o'est pourquoi on ne les laisse sorsir du parc que lorsque le soleil l'a faittlisstavostire : le sel est un préservatif contre witte maladic. La quaptité qu'ils en donneut Tome III. F

est de trois livres pesant à quarante montons. Il est remarquable qu'en paissant à la rosée ils engreissent plus vîte; mais il faut les tuer au bont de quelques mois, su trement ils mougroient poutris. M. Fanja de Saint-Fond a trouvé fort utile de les donner de l'écorce de châne, pilée et un peu humectée, avec du son; c'est fort ben en guise de sel pour les préserven de la pourriture, et cels est également bes contre l'enflure.

PROYENCE: Avignen. Il y a trèpeu de moutons dans ce payses; laine, ao sols le livre, en suint; toisone, quatre livres pesant.

LaTourd' Aigues.—Il ya dantia Inouene une aussi grande émigration de moutant qu'en Espagne; leur marche est à traven la province, depuis la Creu juaqu'aux montagnes de Gap et de Barcelomette; elle u'est réglée par aucune loi éculte, since par quelques arrêts du parlement, qui limitent leur route à une largeur de cinquises; s'ils causent du dommage au-deli de ces limites, les propriétaires paient de indemnités. Les montagnes de Barcelonette sont les meilleures; elles sont couverts

mane: belle tourbe, superbement gazonnée; les moutons appartiennent à des habitans cles en virons de la Crau, à Arles, Salon, etc. Le président de la Tour d'Aigues les essime à un million, ils reviennent, en autourne, fort gras des montagnes. Les bermore de la Crau paient 20 sols par tête pour les faire paître pendant six mois dans les montagnes; et le prix de la Crau pour l'hiver est le mame. Ils donnent huit à neuf livres pesant de laine, en suint; elle s'est vendue cette année 45 sols la toison, l'année dernière, 56 sols. M. Darluc (1), qui donne des tiétails sur ces moutons, assure aussi que leur nombre est d'un million; qu'ils voyagent en troupeaux de dix à quarante mille, et sont de vingt à trente jours en chemin; mais il dit que leurs toisons me pasent que de cinq à cinq livres et dente. On ne fait pas parquer les moutons de la Cran, ni ceux de la Tour d'Aigues; mais dans la Camargue, où il n'y a pas de nierres, et où les montons ne voyagent pas, ile parquent. Il est à remarquer que

<sup>6 (1)</sup> Hist. Wat: Al Province, in-80. 1782, tom. I, 1982, 244, Ragi, dic. .:

les moutons de la Crau ne sont jamais chams la bergèrie, ni l'été ni l'hiver. Ils ont, en général, des toisons de cinq livres pesant, à 8 sols la livre, en suint, calcul ordinaire, elles valent 40 sols : c'est le plus pauvre poil possible. Les moutons se vendent 12 à 14 livres pièce; un agueau vaut 3 livres, et la laine d'une brebis 2 livres, ce qui fait monter son produit à 5 livres.

J'examinai le tronpeau de race sispagnole, dont le président a donné une melation fort intéressante dans les Mémoires de la Société d'Agriculture de Paris, et dont i'ai inséré la traduction dans les Annales d'Agriculture, tome XII, page 430. Ili furent introduits il y a quelques années, et ont été fort négligés pendant l'absence du président. Je trouvai quelques-unes des brebis fort vieilles et très maigres; leux forme n'étoit pas généralement si manvaise que je l'aurois cru, particulièrement l'épine du dos, qui est ordinairement fort canelée dans les moutons d'Espagne. Leur laine étoit épaisse et bien prise : mais pas si dure que j'en ai manié quelquefois; elle valeit : cette année-là 75 livres le quintal, en suint. L'ai entendu parler

de différentes personnes qui avoient essayé la race espagnole, mais qui y avoient renoncé, parce qu'elle me répondoit pas à leurs vues, mangeant beaucoup plus que la race du pays : je n'ai cependant aucune confiance dans ces expériences. Le président fait actuellement des fagots d'orme pour la nourriture d'hiver de son troupeau; c'est la coutume du pays. Les fagots d'orme sont les mailleurs ; en second lieu, ceun de peuplier; et ceux de chêne ne sont pas mauvais.

Litredies, — Prix de la laine, de 36 à 50 livres le quintal, en suint; poids de la toison, de quatre livres à quatre livres et denie.

Lyonners — Lyon. — Jodemandai les moutens petus, mais je ne trouvai personne qui les este vus.

Saint-Martin. — Depuis Lyon jusqu'ici ; espace sharvingt-deux-dienes ; et pays trèsproprer aux moutons, jo n'en vis pas cinquanté. A ma la mostil de

Roanne. — Toisdas lavées, 22 sols la livre.

De Neuvry à Croisière. — Quelques troupeaux de quarante ou cinquante mon-

tons, petits, maigres et de fort marquis

## Récapitulation.

Poids moyen de tontes les toisens cit dessus, par les estats dessus, par les estats de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la con

Toigon, vendues, enclosed to the like

Prin moyen on proportional apares to the

Le lecteur ne doit pas sans précaution, tirer des conséquences des prin et des poidé ici marqués de la laine tale ou lairée poir comme ils sont pris sur des remarques faites dans des endroits différents et éloignés, ilne s'ensuit pas que la proportion de poide entre la laine lavée et non lavée soit comme trois à quatre, bu que la proportion du prix soit comme 18 à 35 s. Pour trouver cette deraière proportion, il faut avois recours aux remarques seules qui donnent le pris de la laine lavée et non la véd dans les mêmes lieux. Le prix proportionnel est alors, — En suint.

Larée.

sons de comme les données que l'on peut tirer des minutes précédentes.

Poiris proportionnel de la toison en quint, quatre livres.

Le prix proportionnel, selon le nombre de mes minutes, est de 18 sols par livre, en suint; et alors, pour trouver la proportion de la toison lavée, je prends celle entre 16 et 37 sols, qui donne 41 sols pour le prix général de la laine lavée. Il paroîtra, par les remarques de M. Carlier, que la différence entre les toisons lavées et non lavées est modérée dans les miennes.

## Notes de M. Carlier.

| Roussillon       | 11 s. en suint 38 s. lavées. |
|------------------|------------------------------|
|                  | 12 24                        |
| Provence         | 10 20                        |
| Sair tonge       | 70 20                        |
| Berri            | 16 38                        |
| Beauce           | 8 16                         |
| g wergen and the | 11 s                         |

Or, il est digne de remarque que ro et 37, on 18 et 41', sunt les momes projetttions que 11 et 26; qui sont les rébultuss de cet écrivain dans, ces pin, previncie (1). Dans mes voyages en Attgleserre, skip a wingt ans, je trouvai que le peids moyen des toisons éto t de cing livres un quart à cinq livres trois quarts; mais le prix moyen, dans onze comtés, en 1788, étoit 18 sols 9 deniers par livre. — Le poids proportionnel de la toison la étant en France, selon ces notes, de trois livres, aux endroits ou le prix est marque lavce, et quatre livres en suint, le poids moyen de tout le royaume ne sauroit être de plus de deux livres et demie, lavée. Donc les toisons anglaises sont une fois plus pesantes; mais le prix de 41 sols en France, réduction faite des poids français et anglais, est d'un pen plus d'an scheling 6 deniers la livre, pour de la laine en général plus mauvaise qu'en Angleterre. Mais le commerce de laine est libre en France. Comme le prix de France est celui de toute l'Europe, celui d'Angleterre

<sup>(1)</sup> Traité des bêtes à laine ; în-4. 1770.

Stant artificiellement déprimé, il ne faut pas fager de la qualité des laines de France comparativement aux nôtres par les prix car il n'y en a guere qui soient aussi bonnes que les notres ( celles du Roussillon ; de Naibonile et du Berri, pour carder, et le la Flandre, pour peigner, exceptees). Nous avons beaucoup de mauvaise laine en Angleterre; mais les français en ont davantage, et paroissent avoir conduit cette branche de leur agriculture écominique, comme ilsont dministre toutes les autres. Le Roussillon est plutôt une partie de l'Espagne que de la France; c'est pourquoi ce sont les moutons d'Espagne qui y ont donné de bonne laine ; la Flandre est une province d'Autriche; ainsi la France, à proprement parfer ; n'à que la laine du Berri, dont elle puisse se vanter, et cela seulement dans un petit canton d'une petite province; mais l'administration des moutons, dans tout le royaume, est là plus détestable que l'on puisse s'imaginer. Il paroît par ces notes que, dans l'hiver, ils tont, selon mes idees, absolument affamés, c'est-à dire, nourtis de paille; car; quant à une provision de verdure pour Phiver, gultivée exprès pour sur se des un bon fermier d'Angleterre ne manque jamais, une pareille coutume n'existe ne en France, depuis un bout du rougue jusqu'à l'autre, Les conséquepess qui a dérivent sont de pauvres toisons suns mis vaise qualité de laine, et qu'il n'n a gu'a mouton là où il devroit y en ayour cess De-la anasi il s'ensuit la nécessité d'imports une immense quantité, de laine, de gou espèce; et, ce qui est encorapie, un grand déficie de montone dans les 18 vine tièmes du zoyaume, que tops les objet d'agriculture en sonificent, et que la viend est tellement plus chère que le paup, qu les panvres n'en seuroient acheter. Toutes ces choses sont de grands mans

et poroissent bien dignes de la plus sérieus attention de la part de tous les amis de leur patrie, afin de chercher les moyens d'i remédier; ce qui ne peutra cependant s'el fectuer que lorsqu'on aura approvisions une grande ferme, sur un pauvre sol, de moutons bien nourris, comme en Angle terre. Mais le manque de nourriture u'est pas le seul objet auquel il faut remédien.

La gestion des bergeries est un aure

grand mai. Adin de racueillir les evantages des ængrans udbne ted misome och har bergerbi ne gamediente enseen dans bes champs anoo! leurs proubeque, de penudes loups, on enferme généralement les mouvels pendants tomics los and trade all hiner initially a mound. direnceda, car onipena na retindr busincompi defuniely mais lie chaleur suffoquait to des bongdries est polic, que ces paravrés animaux dobren'i dargulière mont en poutleir ; et qual dest la principale same des maladide épico. dinteques apringuelles ils some antien. Al diff anssi remarqué, dans mes notes, que l'enenferme des moutons un milieu du jour ch etc. Les bergenes ne sont menuyées qu'une fois l'an, ou tout au plus deux ios. Ainsi le troupeau couche sur le fumier, et en respire l'odeur au lieu d'air. Avant de las tandre, en less tient pendant quelque stante enne phille dratche, him de reache la lui ne sule, et conseque mme ris plus pesante; et il y'a des gens qui fertent de l'eau sur la fiente, pour la faire fermenter, et imprégner les toisons d'humidité, de manière qu'elles pesent au gré du propriétaire. Cette gestion est do tems en tems répains pensée premime relie sidoit al'être pride das

perte de tout un troupeau dans lune lun Descontunies anni berbares démontres lecteur le profesiderign osance des fearmes per rapport sux montosis (u) discente qu'on me dessoin jantais les les ferience et force; il faindfoit loud lamber le chaire upe mour bissements addite à sine de क्यां के शिक्षंत्र विकासकार्यत की की संस्कृत कार्यात विकास **şide in**a vserpraq, ranç, spinnerk qext anual dans les champs p tient pounques j'abris cour et une gradge ausc de la littéré sa lies montions sout à sociét propres a jett unta), Un dorivain ifrançais editor feet mel-denses que los anglais perdent un nombre compiléra moutens en parquant. Mémoire sur l'ogriculty par M. Lormoy cin-80. 1789, page 47, Cela n'estpa vrai. — On doit croire par-la que l'administration des moutons anglais est au se bien commue en France que Mis buttes parties de Pagesculvish ing Misco Dir unife derivain dit que los bélierationes behates mendes andide later of the selection of the property of the selection laine, Memoire pour l'améligration pes bétes d lains dans PIsle de Rrance. 1788, page & Cost tout la contraire. Quand on dome dis guines pour un contraire. Quand on dome dix guinces pour un belier de Sussex, qui est la meilleure race de moutour à courte laine, L'est bien paye, au lieu qu'on a loue justfun mille ghinees f pour und delle salat ; mi bélier, à longue laine, du coloie du dintrestemente

fis n'ont pas plus chaud qu'il ne leur plait. Je trouve cet usage fort avantageux, mais je n'en fais mention qu'en passant, parce que je me si is étendu là-dessus dans un sutre ouvrage (1).

L'une des plus singulières pratiques, aux yeux d'un anglais, dans l'administration des moutons chez l'étranger, c'est la régularité avec laquelle on leur donne par tout du sel, ainsi qu'aux autres bestiaux : cet usage est fort ancien. Les anciens avoient coutume de donner régulièrement du sel aux moutons. Columella nous dit que, quelque douce que soit la pâture de cet animal, il s'en dégoûte, quand on ne lui donne pas du sel dans une auge de bois (2). Il paroît, par un impôt mis dans le Milanais en 1462, qu'il se

<sup>(1)</sup> Annales d'Agriculture, tome XV, n. 87,-

<sup>(2)</sup> Nec tumen ulla sunt tam blanda pabala, aut etiam pascua, quorum gratia non exolescat usu continuo, nisi pecudum fastidio pastor occurrerit prebito sale quod velut ad pabuli condimentum per uestatem canalibus ligneis impositum, cum è pastu redierint oves, lambunt, atque eo sapore cupidinen bibendi pascendique concipiunt. Lib. VII.

consommoit 28 livres pesant de sel pr tête de bétail (1). On croit qu'en France la consommation est de cinquente livre pesant (2), et de onze livres par moutor dans les pays où le sel est libre. Le même nuteur dit que c'est un fait connuique les vaches, par ce moyen, donnent plu de lait, les moutons de plus belle laire, et que tous les animaux s'en portent mieux Dans quelques-uns des cabiers, pour servi d'instructions aux députés de l'assemblée pationale, le sel est regardé comme essentiel au bien-Atre du bétail, indispensable aux bestiaux (3). M. d'Auhenton 4 qu'il en faut donner une livre tous les huit jours à vingt moutons (4). En Espagne cet usage est aussi commun qu'en Italie et en France; on accorde une fanègue, ou

<sup>(1)</sup> De l'Administration Provinciale, par M. le Throne. in-8°. 1788, tome I, page 237.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Cahier du tiers état de Toul, page 17, et de la noblesse de Clermont-Ferrand, page 22.

<sup>(4)</sup> Instruction pour les bergers, in 3°, 1782, page 105. Voyez quasi le Traité d'Économie politique, in-8°, 1783, page 545.

bent livres pesant de sel pour cent mou-Pone, par la loi; mais ils en donnent quinze et vingt fanègues à mille moutons (1). Dens'un memoire sur les troupeaux espamels; per feu M. Collinson, il se trouve and relation plus curieuse et plus détaillée. La première chose que fait le berger, quand le troupeau revient du Midi aux denes d'été / c'est de donner du sel aux moutons autant qu'ils en veulent. Tout propriétaire de mille moutons accorde à ' son troupeau vingt-cinq quintaux de sel, me ces animatix mangent en eing mois; ils n'en mangent pas en route, ni pendant l'hiver. On enoit que, si les moutons n'avoient pas cette quantité de sel, leur canté et leur laine seroient détériorées is berger place cinquante on soixante pierres plates à environ cinq pas l'une de l'autre ; il met du sel sur chaque pierre ; couduisant ensuite ses moutons à travers ses pierres, chacun en prend autant qu'il vout. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils ne mangent jamais un grain

<sup>(1)</sup> Essai hist. et polit. sur la race des breble, traduit d'Alstrom, su-12. 2784, page 47.

de sel, et même ne le desirent pes, francils paissent sur une terre adant le fondess de pierre à chaux; et comme il me faut pa que le berger les laisse long-teme sans et il les conduit dans un terrein argileux, a après yêtre resté pendant un quest d'heure il les ramène aux pierres, qu'ils dévorent tout le sel; ils sont tellement sensibles à l'différence de sol que, lorsqu'ils renous trent un terrein mêlé, ce qui arrive son yent, ils mangent du selen proportion ».

Cet usage est également constant en Alla magne. Le feu roi de Prusse obligeoit, mu une ordonnance, ses paysans à prendr deux mebzen (neuf livres pasant) de se pour chaque vache à lait, et une metze pour toutes les cinq brebis à lait, et la mois tié autant pour celles qui ne donnoient per de lait (1); et ou trouve qu'en Bohême le prix du sel nuti beaucoup aux troupeaux (2). Les paysans hongrois mettent des morceaux de roches salées aux portes de leurs bezy geries, de leurs vacheries, de leurs

ecuries ,

<sup>(1)</sup> Mirabeau, de la Monarchie prussienne; tome IV, page 102.

<sup>(2)</sup> Ibid jame VI, page 236.

destiaux les lèchent (1). Cet usage prévaut dessien Pologne (2). Dans toute l'Amérique septentrionale, on donne du sel au bétail et aux chevaux une ou deux fois par semaine (3). Paoletti écrivain et agriculteur, en ordonne une livre pour chaque brebis en automne, et une autre au printems (4). M. Carlier parle contre cet usage; mais ses autorités ne sont pas suffisantes (5). M. Tessier approuve cette coutume, et la re-

commande (6). Cet usage, inconnu seu-

<sup>(1)</sup> Keysler's Travels, in-12. 1758, tome IV, page 242.

<sup>(2)</sup> Sir Thomas Pope Blount's Nat. hist. in-12.

<sup>(3)</sup> Tour de Smith dans les Etats - Unis, in-8.

<sup>1784,</sup> tome I, page 143.

(4) Pensieri sopra l'Agricoltura, in-8. 1789,

page 209.

<sup>(5)</sup> Traité des bêtes à laine, in-4., tome I,

<sup>: (6)</sup> Observ. sur plusieurs maladies des bestiaux, lage 67. Voyez aussi, sur ce sujet, Markham's Cheap and good husbandry, pages 111, 120, Theatrum botanicum de Parkinson, page 552. Maison

lement en Angleterre, mérite, je crois, plus d'attention que ne veulent y donner les fermiers anglais, au moins ceux avec lesquels j'ai conversé sur ce sujet. Je l'ai essayé depuis deux ans dans mon troupeau; et, quoiqu'il soit bien difficile de prononcer sur les effets d'une pareille addition à leur nourriture, sinon après de longues expériences, j'ai tout lieu d'en être satisfait, mes moutons ayant été depuis fort sains, et même une fois ou deux, pendant que mes voisins essuyoient des pertes.

Les races que j'ai remarquées en France sont, 1°. celle de Picardie, sans cornes; le devant de la tête blanc, et avec des oreilles soyeuses et pendantes. Je pense que c'est une race bâtarde de Flandre; sa laine est grossière et de moyenne grandeur; 2°. celle de Normandie, avec des pieds et des têtes rouges, laine grossière;

rustique, page 107. Hartlib's legacy, page 199-Mill's new and complete system of pratical husbandry, tome III, pag. 416. Mémoires de la société de Baih. tome I, page 180, et un passage curieux dans l'édition de Boyle, par Birch, tome V, page 521. Docteur Blower à M. Boyle.

30. celle du Berri, qui ressemble un peu aux moutons des Dunes du midi d'Angleserre, belle laine; 4º. la race espagnole. dans le Roussillon et dans une partie du Languedoc; 5°. près de Mirepoix, une race qui ressemble aux moutons de Norfolk. avec des cornes, têtes et pieds noirs. Les autres sont, à ce que je m'imagine, des métis sans aucun trait caractéristique pour les distinguer. La pauvreté des races et la mauvaise administration des moutons en France, sont d'autant plus surprenantes, que je me crois pas qu'il y ait en Europe un pays plus propre à ces animaux. Le sol y est en général sec, et le climat beaucoup moins lumide que celui d'Angleterre, circonstances essentielles pour assurer le succès des moutons; un terrein pourri et un climat humide sont, après le traitement français, leurs plus cruels ennemis. L'ancien gouvernement montra souvent beaucoup de propension à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'amélioration des moutons; j'ai déjà remarqué que le contrôleur - général Bertin avoit employé M. Carlier, pour voyager en France depuis 1762 jusqu'en 1766, afin d'examiner les

troupeaux; et M. d'Aubenton convient que tout ce qu'il fit pour importer la race espagnole, fut entrepris à l'instigation d'un autre contrôleur - général. « M. Trudaine, dit-il, ne m'a rien laissé à désirer de tout ce qui pouvoit m'être utile pour remplir mon objet ». On a depuis donné beaucoup d'encouragement à M. Delporte, de Boulogne, pour importer un troupeau de mou tons anglais, et feu M. de Conflans a acheté, pour l'assemblée provinciale de Normandie, cent béliers anglais, qu'on devoit lu fournir à neuf guinées la pièce. Le gorvernement s'est toujours montré généreux pour cet objet, mais il n'a jamais pris les mesures convenables. J'examinai plusieus moutons que l'on me dit être d'Espagne, je n'en rencontrai jamais un qui eût de la laine comparable à celle d'Espagne ; et des manufacturiers respectables de Louviers et d'Elbeuf m'assurèrent qu'il ne s'étoit jamais trouvé en France une pareille toison, et que la laine du Roussillon étoit la meilleure du royaume. Les moutons espagnols que je vis en France, étoient si mal faits, que l'on auroit autant perdu sur leur carcasse, à cause de leur manque de dispositions pour s'améliorer, que gagné sur leur laine, en supposant qu'elle eût été la meilleure possible.

Les moutons anglais, que je rencontrai;

étoient presque aussi mal choisis; et cela n'est pas surprenant, vu que les agens étoient des contrebandiers, qui achetoient, sans doute, à bas prix. Je n'ai jamais su où le marquis de Conflans avoit acheté ses moutons anglais; par sa mort la France les a perdus; et, à en juger par ceux que j'ai vus, la perte n'est pas bien grande. Tous ces efforts ont été faits par des gens, dont la profession, les habitudes, les occupations et les travaux étoient fort étrangers à l'agriculture, communément par des habitans de la capitale, ou d'autres grandes villes. - En un mot, ils ont été faits par des hommes auxquels il étoit impossible de réussir. Si le gouvernement, pour introduire la laine d'Espagne, avoit établi un fermier espagnol, avec des bergers et des moutons espagnols, dans un canton comme celui de la Crau en Provence, on auroit vu ce qu'il étoit possible de faire pour la laine à carder. Si d'un autre côté il eût établi un Anglais, G 3

avec un troupeau de moutons à longue laine, de Lincoln-Shire ou de Leicester-Shire, dans le pays d'Auge, en lui accordant un salaire de cinq cents louis par an, et en le défrayant de toutes les autres dépenses, on auroit trouvé, tout d'un coup, que la France est aussi susceptible de produire la belle laine à peigner que l'Angleterre. Mais de pareils établissemens dépendent absolument du choix des hommes; en les confiant à certains individus, c'est autant d'argent perdu; au lieu qu'en chargeant d'autres personnes du même objet, il ne se perd pas un denier.

## CHAPITRE XIV.

# Capital employé a l'agriculture.

IL n'y a aucun point de vue sous lequel l'agriculture de France, puisse paroître avec moins d'avantage que sous celui-ci. Il est incroyable que les métayers puissent se soutenir avec des bestiaux et des ustensiles si fort au-dessous de ce qui seroit nécessaire pour la bonne culture. Dans toutes

es provinces en arrière, en fait d'agriulture, telles que la Bretagne, l'Anjou. e Maine, la Touraine, la Sologne, le Berri, la Marche, le Limosin, l'Angounois, le Poitou, une partie de la Guienne. et du Languedoc; la Champagne, la Loraine, la Franche-Comté, le Bourbonnois. le Nivernois, le Lyonnois, une partie de l'Auvergne, du Dauphiné et de la Provence; les bestiaux et outils de toute espèce sur les fermes, appartenans au propriétaire ou au tenancier, ne monteroient pas à 24 livres par acre anglais; et dans plusieurs pays ils n'iroient pas à 16 livres. Les pâturages de la Normandie, les terres de labour de la Flandre et d'une partie de l'Artois sont bien garnis; mais il y a un deficit dans toutes les autres parties du royaume, et même dans les meilleures provinces. Le nombre des moutons et des bestiaux est par-tout très-petit, en comparaison de ce qu'il devroit être. Les outils de labour sont faits au meilleur marché, et non pas pour la durée et la bonté; et l'on voit rarement en France des meules de foin de provision, pareilles à celles qui se trouvent en Angleterre. Les

améliorations que l'on fait, en marnante desséchant, choses communes en Angle terre, et qui coûtent de grandes sommes, ne sont pas mêmes considérables dans les meilleurs cantons de la France. Outre cela, les provisions transférables de tenanciers à tenanciers, les objets qui sont en Angleterre du ressort du propriétaire, tels que toutes les commodités du fermier, en bâtimens, haies, portes, poteaux, barrières, etc., qu'il est obligé de faire ou de réparer pour un nouveau tenancier, sont faits en Angleterreavec une dépense, dont on n'a pas d'idée dans la plus grande partie de la France; quoique dans quelques provinces, particulièrement dans celles du nord, il y ait de bons bâtimens, et qu'ils soient considérables. Je n'hésiterai cependant pas d'estimer que la France, dans son état actuel, est inférieure à l'Angleterre, de 36 livres par acre anglais dans toute son étendue, en fait bâtimens, d'enclos, de desséchemens, d'engrais, de prairies, et d'autres améliorations permanentes. Elle est inférieure à nos provinces les mieux cultivées, au moins de 48 à 60 livres; mais comme

l s'en trouve plusieurs en arrière, ainsi ju'en France, j'estime le tout à 36 livres.

J'ai calculé le capital des fermiers dans outes les provinces du royaume, et le terme noyen de mes remarques est 48 livres par cre. Un pareil calcul du capital employé lans l'agriculture d'Angleterre donne 4 ouis par acre (1), ou 48 livres de plus

<sup>(1)</sup> Il + st à propos d'expliquer ce que j'entends par apital. Un fermier en Angleterre, qui approviionne une ferme de tous les ustensiles nécessaires, rouve qu'il lui faut, en entrant, une somme d'argent pour acheter ses bestiaux et outils, et commencer la première année de ses travaux, dans lesquels sont compris la rente, les dîmes, les semences, etc.; et cette somme varie ordinairement de trois à cinq louis par acre. Si l'on examine les comptes du fermier, quelques années après, on trouvera que ses ustensiles seront d'une plus grande valeur, et qu'il en aura davantage, ayant augmenté le nombre de ses bestiaux, de ses moutons, de ses engrais, et des autres améliorations qui lui seroient payés, s'il quittoit subitement sa ferme. Or, en prenant le taux profortionnel de toutes les fermes, de tous les ustensiles et de toutes les époques des baux, j'estime le capital employé, à quatre louis par acre; estimation que j'ai lieu de croire très-modérée, par nombre de circonstances qu'il seroit trop long de détailler ici.

qu'en France : ajoutez 36 livres pour le moindre quantité d'améliorations permanentes, et nous aurons un total de trois louis et demi par acre de moins, dans le capital employé pour l'agriculture de France, que dans celui qui sert à l'agriculture d'Angleterre; ce qui, sur 131 millions d'acres, forme un déficit de 458 millions 500 mille louis, ou de 10 milliars 4 mil-Jions de livres. Il s'en suit de-là qu'il faudroit dépenser cette immense somme sur l'agriculture de France, pour la rendre égale à celle d'Angleterre; et je suis persuadé ne pas être coupable d'exagération. Le capital des fermiers d'Angleterre étant quatre louis par acre, estimons celui des fermiers d'Ecosse à 36 livres, et celui des Irlandais à 48 livres.

Angleterre. 46,000,000 d'acres à 4 louis. 184,000,000 louis.

Ecosse . . . 26,000.000 à 1 ½ 39,000,000

Irlande. . . 26,000,000 à 2 52,000,000

98,000,000 d'acres. 275,000,000 louis.

France. . . 131,000,000 d'acres à 2 louis. 262,000,000 louis.

Donc le capital, employé dans l'agriculture des Isles Britanniques, est beaucoup plus grand que celui qui est employé dans celle de France. Il n'est certainement pas néces-

saire d'observer, dans le siècle où nous sommes, que l'état de production de l'agriculture d'un pays dépend plus du capital employé que d'aucune autre circonstance quelconque; et que, puisque le nôtre est considérablement plus grand que celui de France, quoique nous n'ayions que 35 millions d'habitans (car le territoire de France posséde 25 ou 26 millions d'ames; l'empire britannique doit être nécessairement plus riche et plus puissant que l'empire de France; et, tant que les deux pays resteront dans le même état, rien ne sauroit changer ce résultat, si-non une trèsmauvaise administration du gouvernement anglais. C'est dans les bases solides de ce, fait important que les politiques doivent chercher la solution de ce phénomène apparent, que nous ont montré les deux dernières guerres, le spectacle de l'Angleterre résistant avec succès aux forces combinées de la France et de l'Espagne: j'irai plus loin, et j'oserai même assurer que ceux qui en cherchent l'explication dans les colonies de l'Amérique, ou dans les conquêtes de l'Inde, la cherchent plutôt dans des causes de foiblesse que de puissance; et que l'emploi de près de 300 millions sterling, ou 7 milliars 200 millions tournois de capital sur nos terres, est d'une bien plus grande importance que la possession de ces dominations brillantes et éloignées, ou qu'aucun avantage qu'ait pu nous procurer notre commerce si vanté. Quand M. Paine (1) calcule, avec complaisance, que la supériorité de la France en numéraire sur l'Angleterre est de 70 millions de louis, sur des données que je lui ferai voir dans un autre lieu n'avoir pas plus de rapport avec la prospérité des Français qu'avec celle des Hurons; il s'appuie sur une politique, que toutes les nations qui en dépendent trouveront défectueuse; je veux dire celle d'estimer l'or et l'argent comme des richesses nationales : leur circulation rapide indique, à la vérité, la prospérité; -mais celle du papier fait la même chose; et si le papier a donné à l'Angleterre une supériorité de DIX MILLIARS les richesses solides et réelles des choses nécessaires à l'agriculture, elle n'a guère de raison d'envier à la France une su-

<sup>(1)</sup> Droits de l'homme, page 155; chez Buisson, libraire, rue Hautefeuille.

périorité d'un milliar 680 millions en numéraire.

Ce qui a beaucoup absorbé les capitaux français sont les isles à sucre, qui, selon leur produit, ne peuvent pas avoir employé moins d'un milliar 200 millions. La marine royale a été et est encore un objet favori du gouvernement, uniquement pour conserver et défendre ces Colonies. Prenons seulement vingt-cinq années des dépenses de la marine à 48 millions tournois, et cela fera 1200 autres millions; dans ces deux dépenses seules, sans parler de plusieurs autres que l'on pourroit également y comprendre, il se trouve 2 milliars 400 millions qui, avec une autre politique, auroient pu être placés dans l'agriculture; et si cela avoit eu lieu, la nation auroit reçu (en comptant seulement cinquante pour cent de produit pour le capital employé) 1200 millions par an de plus qu'elle ne reçoit actuellement de son agriculture. Or, quelle comparaison de richesses, de prospérité, de pouvoir ou de ressources peut-il y avoir entre l'importation de 100 ou 140 millions tournois de marchandises des Indes occidentales, et des productions de dix fois

cette valeur dans la mère patrie? Cepen dant, cette misérable politique de commerce continue; on place encore des capi taux dans les isles de l'Amérique, para que la nation dépense 48 millions par an dans une marine pour les protéger, et elle dépense ces 48 millions, parce qu'on place dans ces isles; marchant continuellement dans ce cercle vicieux, plantant les terre en friche de l'Amérique, à cause de la marine, et entretenant la marine, parce qu'on plante ces terres; tandis que sa propre agri culture a besoin d'uncapital de 10 milliars. pour être sur un pied d'égalité avec l'Angleterre, qui, par une politique semblable n'est pas parvenue à la moitié de la perfec tion dont elle est susceptible. Que cette conduite montre d'aveuglement et d'infatuation! et né pourrions nous pas justement conclure que la plus grande faveur, qu'un ennemi pourroit faire à la France, seroit de lui arracher ses colonies, et d'empêcher par-là cet écoulement de ses capitaux. On pourroit sans doute, avec autant de justesse, appliquer cette remarque l'Angleterre. On me parloit en France de 'Typpo-Saïb, comme d'un objet très-alag

nant pour l'Angleterre; c'est tout le conraire: s'il nous chassoit des Indes orienales, et les nègres des Indes occidentales, ls agiroient comme nos meilleurs amis; ar alors les capitaux de la nation seroient imployés aux choses auxquelles on auroit tû, depuis long-tems, les employer.

Je porterai cette idée plus loin. Les capitaux français, employés dans les isles à sucre et dans la marine royale, ne sont pas les seuls dont on prive l'agriculture; car ceux qui sont employés dans un commerce étranger sont dans le même cas. Toute la navigation de France, les vaisseaux, les provisions, les magasins, les matelots, le salaire des matelots, et tous les travaux qu'elle occasionne sur terre, doivent également être considérés comme un emploi de capital, moins lucratif que celui qui est placé sur l'agriculture. Je ne prétends pas avancer qu'un empire doive négliger les moyens convenables de défense, et les avantages d'une situation maritime; je soutiens seulement que les véritables progrès de l'industrie nationale sont de bien fournir les terres d'un pays, avant de mettre des capitaux dans d'autres objets. On dira sans

doute, car cette observation est assez ordinaire, que la manière de placer les capitaux doit être laissée aux choix des particuliers qui les possèdent; cette objection peut se résoudre en un instant : j'accorde ce fait: mais la politique que je maintiens est que l'État ne doit pas faire des réglemens et des loix, pour exciter les hommes a placer des fonds d'une manière contraire aux intérêts de l'agriculture; ce que fit si évidemment Colbert, et ce qui se pratique encore dans tous les pays de l'Europe que je connois, soit par des encouragemens directs au systême de commerce, ou en mettant des impôts sur les terres. La seule politique que je soutiens est celle de la liberté; que l'État reste neutre, et l'agriculture, par ses bénéfices supérieurs, attirera les capitaux, tant qu'il se trouvera un seul acre qui en aura besoin; mais, quand le gouvernement met des impositions sur les terres de toute autre manière que sur la consommation de ses productions, étend même trop loin les impôts justes et nécessaires, souffre que le cultivateur devienne la proied'un collecteur de dîmes, l'écrase de taxes pour les pauyres, ou empêche la libre circulation

de ses denrées, par des monopoles et des prohibitions; dans tous ces cas, il écarte aussi sûrement les capitaux des terres que s'il faisoit une loi expresse pour défendre de les y placer. Il n'est pas difficile de prédire quel sera le succès de cette politique en France; en voyant triompher l'absurde et pernicieuse doctrine des économistes, en voyant approuver la fausse doctrine, que tous les impôts retombent finalement sur les terres, et en apprenant que la proposition d'un impôt territorial direct de 300 millions a été reçue sans horreur; un pareil spectacle n'annonce pas la règénération de l'agriculture.

Après tout, on peut justement tirer la conséquence suivante. — Comme l'ancien gouvernement de France écrasoit l'agriculture de toutes sortes de fardeaux et d'oppressions, et défendoit, pour ainsi dire, les améliorations, marchant follement sur les traces de Colbert, en encourageant exclusivement les manufactures et le commerce étranger, il s'ensuit nécessairement que l'on ne sauroit accorder beaucoup de crédit à la sagesse de la nouvelle législature qui vient de paroître dans ce royaume, à

moins qu'elle n'adopte des plans différens. Chérir et encourager l'agriculture, de manière à lui attirer les capitaux, dont elle a jusqu'ici eu besoin, est un objet qui ne peut s'effectuer par le moyen des isles à sucre, et qui sera aisément détruit par un impôt territorial, tel que celui dernièrement mis par l'Assemblée nationale. Co n'est pas en divisant les terres, et en regardant les communaux comme sacrés, qu'on augmentera les richesses de l'agriculture. Il est vrai que le gouvernement du royaume est régénéré; mais il faut aussi régénérer les idées des habitans sur ces questions, avant de pouvoir embrasser un systême qui, en donnant des capitaux à l'agriculture, porte la France à ce degré de prospérité où l'Angleterre est parvenue.

## CHAPITRE XV.

PRIX DES SUBSISTANCES, DU TRAVAIL, etc.

SI l'arithméticien politique ne connoissoit pas le prix de ces objets dans différens pays, il manqueroit d'une des bases principales pour bâtir et appuyer le nombre de ses calculs. Les liaisons entre le prix du travail et celui des subsistances, les effets des hauts et bas prix sur l'agriculture, et la réaction de l'agriculture sur les prix, la manière dont les hants et les bas prix affectent la population, les manufactures et la prospérité nationale, - toutes ces recherches, et une infinité d'autres sur l'économie politique, que tant d'écrivains ont traitées sans autres basés que celles de la théorie et du raisonnement, devroient être suspendues, jusqu'à ce que l'on eût rassemblé une assez grande masse de faits, dont l'examen et la comparaison peuvent seuls, jeter du jour sur des sujets si compliqués. Ouand on connoîtra avec exactitude le prix du travail, des subsistances, ect. dans les pays gouvernés selon des principes différens et qui possèdent différentes quantités de métaux précieux, et différens degrés d'industrie, alors le politique aura d'excellentes données sur lesquelles il pourra argumenter : acquérir ces connoissances doit être un des grands objets de ceux qui voyagent dans des vues philosophiques, et qui dirigen; leur attention yers des choses universellement utiles, au lieu de s'occuper des recherches frivoles, auxquelles tant de gens perdent leur tems, et dépensent leur fortune. Je n'insérerai pas toutes les notes que j'ai prises là-dessus, craignant d'être trop long; mais je me contenterai de donner les prix proportionnels de tous les articles.

|                                                             |             | Monnoie<br>de France. |                  | Monnoie<br>d'Angletene. |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--|
| Bouf, par livre, prix proportionnel de soixante-seize notes | 78.         |                       | 3                | å denien                |  |
| douze notes                                                 | 7           | 6d.                   | 3                | <b>*</b>                |  |
| Beurre, prix proportionnel de trente-                       | .9          |                       | 4                | <b>1</b>                |  |
| huit notes                                                  | 9<br>9<br>3 | 9                     | 8<br>4<br>4<br>1 | 54-12-12-12             |  |
| notes                                                       | 4           | 6                     | 2                | <b>‡</b>                |  |

Ving-trois de mes remarques sur le pain ayant été faites en 1789, lorsque le prix du bled étoit exhorbitant, nous ne devons pas estimer le prix proportionnel du pain, que mange communément la masse du peuple de France, à plus de 2 sols la livre, ou un penny anglais. — On ne doit pas oublier que la livre, poids de marc, est à la livre d'Angleterre avoir du poids, comme 10 mille à 9 mille 264; elle pèse con-

équemment un onzième de plus, difféence dont il faut toujours se rappeler. Pour comparer les prix de ces denrées dans es deux royaumes, il est nécessaire de faire juelques observations préliminaires. Le meuf est, dans plusieurs parties de la France, extrêmement bon et bien engraissé: l est impossible d'en trouver de meilleur ju'à Paris; et j'ai remarqué, dans un autre lieu, que le grand nombre de beaux bœufs, engraissés dans le Limosin pendant l'hiver, et en Normandie pendant l'été, étoient pour les marchés de Paris. Je pense donc que le bœuf d'Angleterre, et celui des grandes villes de France, sont susceptibles d'une juste comparaison. Peut-être n'est-il pas si généralement bon dans le dernier royaume; mais la différence n'est pasdigne d'attention - Elle est néanmoins bien visible dans les petites villes où l'on ne tue que de vieilles vaches, - et où le bon bœufest aussi rare que le bon mouton; au lieu qu'il n'y a aucun endroit d'Angleterre, où il ne soit possible de trouver de bon bœuf. Le veau, malgré celui de Pontoise que l'on mange à Paris, est fort inférieur au nôtre; mais la viande de

France la plus inférieure à celle d'Anglé terre est le mouton, qui est universellement si mauvais en France, que je puis assurer, sans crainte de me tromper, que, depuis un boutdu royaume jusqu'à l'autre, je n'ai jamais vu un mouton, mort ou vivant, que l'on regarderoit comme gras en Angleterre. Le mouton, en général, y est si maigre, qu'il est à peine mangeable pour un Anglais. Les Français n'aiment pas le mouton fort gras, c'est-à-dire, n'aiment pas beaucoup le gras; mais ils doivent aimer le maigre d'une viande grasse, parce qu'il est plus juteux et plus agréable au goût qu'une viande maigre. Il faut cependant se rappeler qu'aux tables ordinaires ( je ne parle pas de celles des grands seigneurs, car ils ne forment pas une nation) la viande est communément si cuite, qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit si grasse qu'en Angleterre. Mais, quoique la délicatesse du palais soit une chose de peu de conséquence, cependant il est fort important dans ces recherches de savoir si le mouton, en général, est gras ou maigre; car, cette circonstance seule peut rendre cette viande plus chère en France qu'en Angleviande, dans ce dernier royaume, étoit en 1790, selon le nombre des notes prises dans plusieurs comtés, — bœuf, 4 d. ou 8 sols la livre. — Mouton, 4 ½. d., ou 9 sols. — Veau, 4½ ou 9 sols. — Prix moyen des trois, 4¼. d. ou 8 sols, 6 d. — Porc, 4 d. ou 8 sols.

Je suis d'avis qu'à ces prix le bœuf et le veau sont à aussi bon marché, considérant leur qualité, qu'en France; car ces remarques n'ont rapport qu'aux meilleurs morceaux. Quant au mouton, il est au moins vingt pour cent à meilleur marché; j'entends par-là qu'il coûte beaucoup plus au fermier, avant qu'il puisse apporter au marché du mouton aussi gras qu'on le trouve universellement en Angleterre; ou, pour me servir d'une autre expression, qu'il gagneroit davantage, en le vendant au prix de France, qu'au prix d'Angleterre, pourvu qu'il ne fût pas obligé de le vendre plus gras qu'en France. Quiconque considérera, avec attention, l'agriculture française, ne sera pas surpris de la maigreur de leurs moutons. Le manque d'herbes artificielles est si grand, que les moutons, quoiqu'en

petit nombre, sont mal nourris pendant l'été; et dans l'hiver ne mangent que de la palle, ou ce qu'ils peuvent attraper dans les landes ou les éteules. Il n'y a que trèspeu de pays où l'on fasse des provisions régulières pour ces animaux, ce qui fait que les marchés sont mal servis, et que les fermes souffrent horriblement du manque d'engrais, que donne toujours un troupeau de moutons bien, nourris. On peut estimet le prix du pain en Angleterre à 1 ½ d., ou 3 sols 6 deniers la livre; mais il ne faut pas en conclure qu'il vaille près du double de celui de France; car il n'est pas composé des mêmes matériaux. En Angleterre il est communément fait de froment, et les pauvres, dans plusieurs parties du royaume, mangent le plus blanc et le meilleur; mais en France le pain, marqué dans les notes précédentes, est souvent de seigle et d'autres grains; de sorte que l'on ne paye pas double pour le même pain, quoiqu'il y ait cent pour centde différence dans le prix du pain, consommé par les pauvres des deux pays. Le pain étant en France à un prix si, inférieur à celui d'An gleterre, en comparaison du prix

le la viande, occasionne, dans le premier oyaume, cette grande consommation de ain au lieu de viande, que les pauvres n'ont que très-rarement en France. La consomnation de viande faite par les journaliers en Angleterre est considérable; car, comme le prix du painapproche de celui de la viande dans ce royaume, il cause nécessairement cette différence entre les deux pays; ce qui a déjà été remarqué par M. Herrenschwandt avec son exactitude accoutumée. La consommation de fromage, faite par les pauvres d'Angleterre, est immense. En France ils n'en mangent presque point. La consommation de viande des Anglais est infiniment plus utile à l'agriculture que la consommation de pain des Français: c'est par le moyen des grands troupeaux de bestiaux et de moutons que l'on améliore les terres, et qu'on les rend fertiles; les récoltes, qui servent aux bestiaux et aux moutons, sont de nature à améliorer; mais celles de bled ne servent, au contraire, qu'à épuiser. Il est donc évident que l'agriculture fera des progrès en proportion de la quantité de viande, de beurre et de fromage, consommée par une nation.

Prix proportionnel. — Volailles, 22 sols; dindons, 3 liv. 8 sols; canards, 22 sols; oies, 2 liv. 10 sols; pigeons, 7 sols.

### OBSERVATIONS.

Il paroît, par ces proportions, que la volaille n'est pas généralement à si bas prix qu'on l'a représentée; elle est cependant à meilleur marché qu'en Angleterre, car chez nous les prix ne sont pas au-dessous des suivans; une volaille, 1 scheling 6 den. ou 36 sols; dindons, 5 schelings ou 6 francs; canards, 1 scheling 6 den. ou 36 sols; oies, 4 schelings ou 4 liv. 16 sols; pigeons, 4 d. ou 8 sols.

#### Travail.

Les notes que j'ai prises sont trop nombreuses pour les insérer ici. Salaire proportionnel des journaliers dans tout le royaume, 19 sols; mâçons et charpentiers, 30 sols. Il n'y a que très-peu de remarques sur l'augmentation du travail; en Normandie il a doublé en douze ans; en Provence il a monté de seize à vingtquatre; mais en Anjou il est au même taux, où il étoit il y a cinquante ans. L'idée

que j'avois du prix général du travail en France, prise, il y a environ vingt ou vingt-cinq ans, dans les livres ou sur des instructions, étoit de 16 sols par jour. Si cela est exact, le prix a éprouvé une augmentation d'environ vingt pour cent. Mais, quoique le prix soit maintenant connu d'une manière satisfaisante, je doute qu'il le fût jamais auparavant, et les idées générales auxquelles je fais allusion pourroient bien être erronées. Je crois que l'augmentation de vingt pour cent n'est pas bien éloignée de la vérité; mais elle est peut-être plus considérable dans les provinces, où il y a un commerce actif et des manufactures; et moindre dans celles qui ne jouissent pas de ces avantages.

Le prix moyen du travail en Angleterre, il y a vingt ans, quand je fis mon tour, étoit de 7 schelings et demi par semaine, ou 1 scheling 3 den. par jour; gallicé, 9 francs par semaine, ou 30 s. par jour; le prix actuel est, selon moi, 1 scheling 4 d. 3 par jour (1), ou 33 s. 6 d. tournois;

<sup>(1)</sup> Ainsi calculé, cinq semaines à douze schelings; quatre à neuf, et quarante-trois à huit; en tout,

mais cette idée n'est pas fondée sur un examen exact.

Il seroit à souhaiter qu'on fît encore le tour d'Angleterre, avec les mêmes vues que je l'ai parcourue il y a vingt ans, afin de pouvoir donner une estimation certaine de ses progrès ; une pareille connoissance est utile à tout homme, qui veut bien entendre la situation de son pays; elle est si utile, qu'elle devroit s'acquérir aux dépens, non pas du gouvernement, mais du parlement, indépendamment des ministres, s'il étoit possible, parceque ceux-ci ont toujours intérêt de représenter la nation comme florissante; car la plupart d'entre eux s'attribuent la prospérité du royaume, quoiqu'ils n'y contribuent peutêtre pas d'un atôme; tous les maux qui arrivent à une nation, doivent la plupart être imputés au gouvernement.

Prix du travail en { viande. . 7 s. France. 19 sols. } pain. . . 2 Prix du travail en Signature de viande. . 8 s. 6 d. pain. . . 3 s. 6 d.

<sup>22</sup> livres sterling; mais une estimation par semaine ne cauroit montrer ce que gagnent réellement nos

Si l'on réunit les prix du pain et de la viande, il s'ensuivra que le prix du travail en Angleterre, comparativement à celui de France, sera de 25 s. 6 den. par jour au lieu de 33 sols 6 den. Si l'on ne prend que celui du pain, on trouvera à-peu-près. la même proportion; c'est-à-dire, que dixneuf sols par jour, lorsque le pain est à deux sols la livre, sont la même chose que 33 sols 6 den., lorsqu'il est à 3 sols 6 den.: mais cette co-incidence est peut-être accidentelle; parce qu'en supposant que le prix du travail dépendît en Angleterre du prix des subsistances, il ne dépendroit pas du prix du pain seul, mais du prix collectif du pain, de la viande et du fromage; cependant on souhaiteroit voir les faits tels qu'ils sont, quelles que soient les conséquences que l'on en puisse tirer. La consommation du pain (1) et le prix du travail étant d'en-

ouvriers, qui font tant de travaux à la pièce, qu'il est impossible de calculer leurs gains.

<sup>(1)</sup> Je dis la consommation et non pas le prix, parce que les espèces de pain des deux royaumes no sont pas les mêmes; il n'y a pas une si grande différence dans le prix du bled; je crois même qu'il n'y en apas du tout.

viron soixante-seize pour cent à meilleut marché en France qu'en Angleterre, c'est une énorme déduction de ce que l'on peut justement appeler la masse du bonheur national dans le premier royaume. Je me hasarde cependant de soutenir cette opinion contre une foule d'écrivains et de politiques, qui combattent fortement pour le bas prix des subsistances et du travail, afin d'avoir des manufactures à bon compte, et conséquemment florissantes; mais l'exemple de l'Angleterre, qui a surpassé le monde entier dans ce point, devroit depuis long-tems avoir déraciné de pareilles idées de toutes les têtes. Le travail étant soixante-seize pour cent à meilleur marché en France qu'en Angleterre, on peut inférer de-là que toutes les classes, qui dépendent du travail, qui sont certainement les plus nombreuses de la société, sont de soixante-seize pour cent, moins à leur aise (si je puis me servir de cette expression), plus mal nourries, plus mal habillées et plus mal soignées, tant dans leurs maladies, que quand elles jouissent de la santé, que les mêmes classes ne le sont en Angleterre, nonobstant la quantité des métaux précieux, et l'apparence imposante d'opulence de la France. Si donc les pauvres journaliers consomment soixante-seize pour cent de moins que les pauvres de notre royaume, ils sont dans la même proportion, cause d'un manque de vente pour le fermier; d'où il s'ensuit que l'agriculture souffre dans la même proportion, et qu'elle doit conséquemment, par le même calcul, se trouver au moins de soixante-seize pour cent plus mauvaise que celle d'Angleterre.

Chaque pays contient une certaine portion de métaux précieux, ou de quelque autremoyen d'échange qui remplitle même objet; et la différence entre les hauts et bas prix du travail et des subsistances est que dans un pays une grande portion de ces métaux se trouve entre les mains des fermiers et des journaliers; et dans l'autre qu'ils n'en possèdent qu'une petite portion. Dans le premier cas on verra l'agriculture conduite avec vigueur et activité: dans le second il n'y en aura guère. On peut encore pousser cet argument plus loin; car, s'il y a une différence de soixante-seize pour cent dans le consommation des ouvriers français et

anglais, il doit y avoir une différence de soixante-seize pour cent dans la force de corps des deux nations. La force dépend de la nourriture; et, en admettant cette différence, un ouvrier anglais doit être capable de faire moitié plus d'ouvrage

qu'un français, - c'est, je crois, ce que l'on trouvera être exactement vrai; et, si l'on veut considérer la grande supériorité, non-seulement de l'agriculture anglaise, mais outre cela des manufactures, où il n'y a pas plus de machines qu'en France, cette extension de proportion ne paroîtra pas du tout exagérée. A quoi attribuer tou cela? sûrement à l'influence pernicieuse du gouvernement, dont les principes détestables ont frappé de paralysie toutes les classes utiles de la société, pour favoriser celles qui n'ont d'autre mérite que celui de consommer. Si quelque voyageur examine par la suite la France avec autant d'attention que moi, il trouvera probablement, sous un gouvernement libre, ces proportions considérablement changées; et à moins que le gouvernement anglais ne soit plus vigilant et plus intelligent qu'il ne l'a été jusqu'ici, la France aura à se vanter

d'une

d'une aussi grande supériorité sur l'Angleterre que cette dernière a maintenant sur elle.

Secours publics pour les pauvres.

Ce fut quelque tems après s'être emparé des biens ecclésiastiques que l'assemblée nationale déclara publiquement qu'elle regarderoit le soulagement des pauvres comme un de ses premiers devoirs; elle forma aussi un comité de mendicité, dont l'occupation devoit être de s'instruire de l'état des paures, d'en faire le rapport à l'Assemblée, et de donner son avis sur les meilleurs poyens d'éteindre la mendicité en France. Le duc de Liancourt étoit président de ce comité. Dans son troisième rapport, il donna à l'Assemblée les principales dispositions pour servir de base à un décret à cet effet. Le comité examine dans ce rapport, l'idée d'établir une taxe pour les pauvres, et la rejette avec beaucoup de sagesse. Dans son quatrième rapport, il faut voir les vices du systême anglais, - et ajoute : « Mais cet exemple » est pour nous une grande et imporp tante leçon; car, indépendamment Tome III.

» des vices qu'elle nous présente, d'uns » dépense monstrueuse, et d'un encoura-» gement nécessaire à la fainéantise, elle » nous découvre la plaie politique de l'An-» gleterre, la plus dévorante, qu'il est » également dangereux pour sa tranquillité » et son bonheur de détruire ou de laisser » subsister (1). » Je suis surpris que, paroissant parfaitement instruit des maux occasionnés par le mauvais systême de l'Angleterre, il ait adopté le principe de nos loix sur les pauvres, en déclarant que les pauvres ont droit à des secours pécuniaires de la part de l'État; que l'Assemblée nationale doit regarder une pareille disposition comme un de ses premiers devoirs, et qu'elle applique à cet objet une somme de 50 millions annuellement. Je ne comprends pas comment il est possible de regarder la dépense de 50 millions comme un devoir sacré, et de ne pas l'étendre jusqu'à cent, si la nécessité l'exigeoit, - de cent à deux cents, à trois cents, ainsi de suite, selon la misérable gradation qu'elle a faite en

<sup>(1)</sup> Quatrième rapport du comité de mendicité, in 8°. 1790, page 7.

Angleterre. Une longue expérience nous a appris, dans ce dernier royaume, que plus on dépense d'argent, - même de la manière la plus humaine, plus on engendre de pauvres; et que le degré d'indigence et de misère est exactement proportionné aux secours qui leur sont accordés par les taxes. Les mêmes effets ne manqueroient pas d'avoir lieu en France; une dépense de 50 millions en nécessiteroit infailliblement une de cent. Il est inutile de dire que de ces 50 millions les hôpitaux en depensent 30 et le clergé 6 (1); car le comité-lui-même fait un si affreux détail des horreurs commises dans les hopitaux, que les pauvres ne sauroient regarder une pareille charite comme une réssource régulière ; et quant aux secours accordés par le Clergé, ils n'y avoient aucun droit. Le cas seroit bien différent, si l'Assemblée nationale déclaroit solemnellement qu'il est de son devoir de soulager les pauvres, et d'assigner une somme de 50 mil-Hons pour cet objet; on compteroit alors

<sup>(1)</sup> Cinquième rapport, page 21.

## Prix des subsistances?

132.

universellement sur ce devoir, et cett humanité de la part de la législature; e une expérience funeste ne nous en a que trop appris les conséquences. Je suis ple nement convaincu que les pauvres doiven être abandonnés à la charité privée, commen Ecosse et en Irlande, où cette méthode a un bien meilleur effet que la taxe d'Angleterre. La charité privée est offensée a proportion de la contrariétéqu'elle éprouve de la part de la charité publique, et l'or finit par regarder le soutien des pauvre comme l'un des plus grands maux auxque la propriété soit exposée.

Si l'on pouvoit dépenser en France se millions, sans créer une espèce de fondation, le fardeau seroit bien léger; maisnous sommes convaincus de l'impossibilité d'une pareille circonstance; nous savons que le plus sage distribution d'argent, parmi le pauvres, les fait toujours compter su cette distribution, et devient conséquemment l'origine du mal qu'elle guérit. Par la même raison, les hôpitaux bies administrés sont également nuisibles; ils produisent les mêmes effets, et plus ces effets sont diminués par une administration

Vicieuse et cruelle, plus peut-être cela estil utile à la grande masse des pauvres, qui ne sont plus alors tentés de compter sur de pareilles retraites, où ils rencontrent ordinairement la misère, le désespoir et la mort. L'administration de la taxe des pauvres, en Angleterre, n'est certainement pas exempte d'abus; mais, tout considéré, ils sont moins nombreux qu'on auroit lieu de le croire. Ces taxes montent à 48 millions tournois, et je suis convaincu, par de longues observations sur les effets qu'elles ont eus sur les pauvres, que leur influence a quadruplé la màsse des misères humaines; ou, pour parler en d'autres termes, que, sur une personne soulagée aux dépens du public, il y en quatre qui deviennent pauvres ou misérables, en comptant sur ces donations, au lieu d'avoir recours à l'industrie; et , lorsque l'on considère que . calcul modéré, nos taxes pour les pauvres augmentent de près de 2 millions 400 mille livres par an ; que conséquemment elles font des progrès rapides vers une somme de 72 millions, et qu'elles ne guérissent en même-tems aucun mal, qu'elles n'ont pas créé, que doit-on penser de l'économie de

notre gouvernement, qui, ne s'occupant que de choses frivoles, néglige ce mal croissant et dangereux? S'il y avoit eu un acte, il y a dix ans, pour limiter la cotisation à la proportion des sept années dernières (mesure que je n'ai cessé de solliciter dans mes écrits), il auroit épargné 12 millions par an, et quatre fois autant en prévenant la pauvreté et la détresse. Ce qui s'est fatalement introduit en Angleterre s'introduira de même en France, si l'on adopte le principe anglais, savoir, que c'est un des devoirs de l'État de secourir les pauvres; 50 millions seront les avant-coureurs de 100, et tous deux les parens de la mendicité et de la misère. Ce n'est pas l'État, mais les individus qui y sont tenus; et la charité privée est incontestablement la meilleure méthode. Les hôpitaux d'enfanstrouvés peuvent être mis au nombre des institutions les plus pernicieuses que l'on puisse établir; car, ils ne sauroient manquer d'encourager cette propagation vicieuse qui, par sa misère, ne mérite pas le nom de population. Par la destruction des enfans qu'ils reçoivent, qui est si grande en France, que de 101 mille en seize ans

il n'en existoit plus que 15 mille (1), on pourroit croire qu'ils ne tendent pas à augmenter la population; mais la conserwation des enfans, en supposant qu'ils l'effectuassent, ne seroit pas le principal effet. De pareils hôpitaux encouragent le mariage, par la certitude qu'ont les parens de pouvoir se débarrasser de leurs enfans; mais lorsqu'il en faut venir là, il s'élève un terrible conflit dans le sein de la mère ; les sentimens de la nature triomphent plus souvent que les suggestions d'un crime aussi atroce que celui d'abandonner son enfant; conséquemment il y aura toujours plus d'enfans conservés qu'exposés. Un gouvernement ne sauroit encourager le mariage par aucune méthode quelconque, sans augmenter la population; car tout ce qui tend à faciliter le soutien des enfans, soit une augmenta tion d'industrie, qui les rend en état de gagner eux-mêmes leur vie, ou des hôpitaux pour les enfans trouvés, qui débarrassent les parens du fardeau, produit

<sup>(1)</sup> Rapport fait, au nom du comité de mendicité, des visites faites dans diverses hépitaux, iu-8°.

toujours cet effet. Or il est très-pemicieux en France; car la concurrence pour les emplois étant déjà trop grande pour permettre au peuple de vivre avec aisance toute institution tendante à encourager le population, ne serviroit qu'à greffer le misère sur la masse de la nation. On pour roit aussi ajouter que les secours accordé par les hôpitaux aux enfans-trouvés, sont un encouragement du vice et de l'inhumanité, et une récompense donnée à des êtres qui se dépouillent des sentimens les plus tendres de la nature humaine.

# Augmentation des prix.

Sologne. — La Ferté. — Les bestiaux sont augmentés de plus d'un tiers en un an. Une vache, de 48 livres à 90; un cheval, de sept à huit louis à 12 louis et demi; un cochon, de 15 livres à 30. Cela a été occasionné par un manque de fourage.

BERRI. — Vatan. — Je vis deux bons chevaux de traits, qui furent vendus 20 louis pièce; et plusieurs fermiers m'assurèrent qu'un cheval, qui valoit 5 louis.

il y a trois ans, en coûtoit douze aujourd'hui.

Limosin. — Limoges. — Une quantité de bois, qui se vendoit, il y a quinze ans, 50 livres, vaut actuellement 150 liv. Les terres sont considérablement augmentées, et l'agriculture rapporte le double de ce qu'elle donnoit, il y a vingt ans.

GASCOGNE. — Bagnères de Luchon. — La mesure de terre, appelée la coperade, qui valoit, il y a quelques années, 12 liv., se vend à présent 24 et même 30 liv.

Bayonne. — Le prix de toutes les denrées, ainsi que celui des maisons, est considérablement augmenté depuis dix ans.

Guienne. — Bordeaux — Il y a une grande augmentation dans tous les prix depuis dix ans.

Isle-de-France — Liancourt. — Depuis dix ans, les dépenses générales de la vie, le pain excepté, sont augmentées de cinquante pour cent, et le travail à-peu-près dans la même proportion.

Normandie. — Le Havre. — Une maison qui s'étoit louée, en 1779, sans aucun

pot-de-vin, sur un bail de six ans, 240 liv. par an, a été louée, cette année, pour trois ans, avec un pot-de-vin de 25 louis, 600 liv. par an. Une cave, qui se loue maintenant 60 liv. ne se louoit que 24, il y a douze ans.

Bretagne. — Rennes. — Une corde de bois, 16 livres; en 1740, elle ne coûtoit que 9 livres 10 sols.

CHAMPAGNE. — Sainte - Ménehould. — Une corde de bois de 18 livres 10 sols, ne valoit, il y a vingt-cinq ans, que 7 livres 10 sols.

LORRAINE. — Pont-à-Mousson. — Le prix de toutes les denrées est augmenté d'un tiers depuis vingt ans.

Lunéville. — Une corde de bois, valant aujourd'hui 26 livres, ne valoit que 9 liv., il y a cinquante ans.

Alsace. — Strasbourg. — Une corde de bois, 27 livres, qui ne coûtoit, il y a vingtans, que 12 à 15 livres

FRANCHE-COMTÉ. — Les biens, qui valoient 300 livres, il y a vingt ans, valent aujourd'hui 800 livres. Besançon. — Dole. — La viande, qui raut actuellement 7 s. la livre, ne valoit, l y a quelques années, que 4 sols. — Une couple de volaille vaut aujourd'hui 24 sols, qui ne coûtoit autrefois que 12 sols. — Tout, en général, a doublé de prix en lix ans. A quoi doit-on attribuer cela? à la grande augmentation de population: telles étoient les réponses que je recevois. Il n'y a cependant pas de manufacture dans le pays, excepté les forges.

Bourgogne. — Dijon. — Tout est augmenté de cent pour cent, depuis vingt ans, en partie à cause de l'amélioration des grands chemins.

#### OBSERVATIONS.

Il n'y a presqu'aucune circonstance dans l'économie politique de France, qui paroisse avec plus d'avantage que l'augmentation générale des prix, qui a eu lieu depuis vingt ans. C'est une preuve certaine que la masse des moyens d'échange est considérablement augmentée; ce qui doit nécessairement être provenu de l'industrie. Nous sayons que les impôts n'en sauroient être

la cause, parce qu'ils n'ont pas été augmentés dans cet espace de tems; ou leur augmentation a été si peu considérable, qu'elle n'a aucun rapport à la question. La circonstance la plus remarquable, qui accompagne cette prospérité apparente ( car cette circonstance est ordinairement compagne de la prospérité, quoiqu'elle n'en soit pas la conséquence nécessaire), est la continuation du triste état des pauvres journaliers; il est réellement surprenant que le prix du travail ne soit pas également augmenté, ou au moins n'ait pas proportionnément suivi la hausse des autres choses; cela doit probablement être attribué à la grande population du royaume, dont je parlerai plus particulièrement dans un autre chapitre. Il est certain que la misère, que l'on voit chez les basses classes de la société, en France, paroît tout-à-fait contredire l'idée, que le haut prix des denrées ait été occasionné par une augmentation d'industrie et de richesses; et, comme le prix du travail continue de rester si bas, qu'il ne fournit pas au peuple les 'moyens de vivre passablement bien, malgré la hausse des autres

prix, c'est une preuve évidente, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, qu'il y une trop grande concurrence dans toutes es professions, ce qui provient d'un excès le population dans le royaume.

### CHAPITRE XVI.

# PRODUIT DE LA FRANCE.

Cette question d'économie politique peut être considérée comme de la dernière importance, par rapport à l'état actuel des empires, puisqu'il n'y a aucune circonstance dans la situation d'aucun peuple, soit qu'elle concerne ses richesses, sa prospérité, sa puissance, ou ses ressources, qui ne dépende, en grande partie, du produit de ses terres. Comme c'est un sujet qui devient tous les jours plus intéressant, à cause des abus occasionnés par le système compliqué des impôts modernes, il a naturellement porté les politiques à comparer le produit d'un royaume, et les contributions de ses habitans, avec

les besoins, ou plutôt les vices de leur gouvernement. Il est bien connu que les économistes ont cherché cette proportion avec tous les soins possibles. Ils s'imaginèrent que le produit devoit seul supporter tous les impôts, que tout gouvernement quelconque mettroit sur les sujets; doctrine également dangereuse et mal fondée, mais qui a été habillée et ornée avec tant d'habileté, qu'elle a trouvé des avocats dans toutes les parties de l'Europe. Les conjectures faites sur le produit brut des terres de France sont innombrables. Il n'y a peut-être pas un écrivain politique sur les affaires de ce royaume, depuis vingt ans, qui n'ait voulu en calculer le montant; mais tous les calculs qui me sont parvenus ont été faits sur des données si peu certaines, qu'il est peu important de savoir si leurs résultats imaginaires sont près ou éloignés des faits; puisque, sur tant de conjectures du hasard, il est impossible qu'il ne s'en trouve pas quelques-unes, qui approchent de la vérité. Entre les méthodes employées par différens écrivains français, pour calculer le produit national, il y en a deux sur lesquelles ils se

sont principalement appuyés; le produit de certains impôts, particulièrement celui des vingtièmes, et la quantité de nourriture des habitans. Il n'auroit guère été possible de choisir des fondemens plus vagues et plus incertains; les impôts étoient mis avec si peu d'égard à la proportion ; les exemptions: étoient si nombreuses, et les abus si universels, qu'on auroit aussi bien pu prendre la position des étoiles pour guide politique. La consommation du pain n'est pas plus satisfaisante dans un royaume, où la moitié des habitans ne mange pas de pain de froment, et où les châtaignes, le mais, les haricots et les autres légumes, forment de principaux objets de consommation. Quand on parviendroit à surmonter cette difficulté. pour laquelle il n'y a aucune donnée, qui mérite un moment d'attention, il faudroit aussi comprendre dans ce calcul la consommation des productions de la terre en viande, beurre, fromage, liqueurs bois à brûler, bois de charpente, et toute cette variété d'objets, qui servent au commerce, aux manufactures et à la marine.

Mais, quoique nous ayons toutes les raisons du monde de croire que de pareilles données sont absolument insuffisantes. pour calculer le produit d'un royaume tel que la France, on doit cependant savoir bon gré aux auteurs, de s'être appliqués à un sujet de tant d'importance. Il étoit impossible, par aucune méthode quelconque, de parvenir à une parfaite exactitude; quoique celles qu'ils ont adoptées n'aient pas rempli l'objet qu'ils avoient en vue, elles ont néanmoins donné naissance à des recherches importantes; et nous sommes redevables à leurs travaux de plusieurs faits vraiment utiles, et de plusieurs observations qui méritent attention. L'extrême difficulté de faire des estimations satisfaisantes paroît évidemment par les essais des ministres, qui étoient à la tête des finances de la nation, et qui possédoient conséquemment tous les moyens que peut accorder le pouvoir, pour acquérir les connoissances qu'ils cherchoient; cependant leurs idées ont été aussi vagues que celles des spéculateurs privés de tous ces avantages.

avantages. Il paroîtroit que ce n'est pas dans les bureaux, ni dans le cabinet qu'il faut chercher des données pour ce calcul; mais que celui qui veut connoître le produit des terres d'un royaume doit les examiner par lui-même. Ce seroit une folie. de la part d'un voyageur comme moi, de prétendre qu'il soit possible de donner une exacte évaluation des productions d'un empire, en n'en voyant qu'une partie. Je suis trop instruit des difficultés et des hasards de cette entreprise pour avoir de pareilles prétentions; toutes mes prétentions se bornent à croire que mon estimation de la partie que j'ai vue n'est pas fort éloignée de la vérité. Trente années d'expérience ont, selon moi, contribué à me procurer assez d'habileté pour faire plus que de vagues conjectures sur les produits de tous les pays, que j'examinerai avec attention; et quand on considérera que mes voyages, dans presque toutes les directions, embrassent plusieurs mille lieues, on ne risquera guère de se tromper, en supposant que le produit moyen de cette partie, corrigé par la réflexion Tome III.

et des instructions, relativement aux parties que je n'ai pas vues, puisse conduire à connoître le produit réel de tout le royaume.

Pour suivre ces recherches, je diviserai la France, non pas en généralités, qui n'existent plus, ni en départemens, que l'on connoît à peine; mais en districts, relativement à leur sol, selon la carte jointe au chapitre des sols. - La méthode selon laquelle je fais cette estimation est celle-ci: en examinant le pays, j'ai combiné les circonstances qui frappent l'œil, par rapport au sol, aux récoltes, à la proportion de ces récoltes, des vignes, des bois et des landes, avec les cours des moissons et les productions de toute espèce; et de tout cela j'ai tiré les conséquences de ce que j'ai cru devoir être le produit annuel ; et, à chaque journée de mon voyage, j'ai marqué les proportions des trois, cinq ou sept lieues précédentes, que j'ai ensuite classées, dans quelques endroits, en divisions, en calculant la proportion de plus grandes étendues de pays. Je donne, dans un autre chapitre, le prog duit du grain et le taux par acre, auquel les parties cultivées, que j'ai parcourues, sont louées ou vendues; mais le lecteur ne doit pas perdre de vue que l'estimation actuelle du produit du royaume n'a rien de commun avec ce dont je viens de faire mention; car l'objet que nous devons avoir en vue, est le produit proportionnel de toutes les terres, bruyères, roches, montagnes et marais compris, ainsi que les champs cultivés, dont il y a des parties où il seroit impossible d'en demander le produit, puisqu'il ne s'y trouve pas un habitant sur mille qui les ait jamais examinées sous ce point-de-vue : dans des pays où l'agriculture est si mal entendue, et où les paysans sont si peu éclairés, il est possible qu'un voyageur sorte d'une pro-. vince aussi ignorant qu'il y est entré, s'il n'a pas d'autres moyens de s'instruire.

Pars du Nord; des terres grasses, contenant provinces de Flandre, d'Attois, de Picardie, de Norman et de l'Isle-de-France.

| VOISINAGE.                                                                                                                                           | Milles.                                                                    | Produit par<br>acre Anglais.                                                 | VOISINAGE.                                                                                                                 | Milles.                                                 | Produin<br>acre Ang                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Jusqu'à Amiens. Clermont Orléans Pithiviers Malesherbes Fontainebleau La Forêt Lieursaint Paris Liamcourt Pontoise Dammartin                         | 95<br>40<br>70<br>25<br>11<br>17<br>7<br>10<br>20<br>38<br>30              | 39 schelings. 43 46. 49 52 47 0 43 52 52                                     | Aumale Neufchatel. Rouen. Barentin Yvetot. Le Havre. Pont-l'Évêque. Lisieux. Caen. Bayeux.                                 | 10<br>15<br>25<br>10<br>11<br>30<br>20<br>6<br>27<br>15 | 4.5 schell<br>4.5 schell<br>4.5 so<br>60 so<br>70 80 75 50 80                    |
| Villers-Coterets. Coucy. Saint-Quentin. Cambray. Valenciennes. Orchies. Lille. Cassel Dunkerque. Calais. Saint-Omer Béthune. Arras. Doulens. Amieng. | 26<br>24<br>30<br>22<br>18<br>16<br>16<br>30<br>18<br>25<br>25<br>25<br>17 | 55<br>54<br>43<br>43<br>100<br>100<br>90<br>70<br>22<br>45<br>80<br>45<br>45 | Valogue. Gacé, Bernay. Bourgtheroude. Elbeuf. Rouen. Louviers. Vernon. Magny. Ecouis. Rouen. Totes. Dieppe. Nangis. Meaux. | 17<br>10<br>25<br>17<br>7<br>10                         | 70<br>60<br>32<br>80<br>60<br>16<br>30<br>55<br>50<br>60<br>60<br>50<br>53<br>53 |
| Poix                                                                                                                                                 | 17<br>15<br>729                                                            | 45<br>36<br>———————————————————————————————————                              | Ditto                                                                                                                      | 491                                                     | 40<br>80                                                                         |

491

MILLES..... 1220 — Produit proportionnel,
64# 105 68

Nota. Il faut trois milles anglais pour une lieue de France, et vin schelings pour vingt quatre liv. tournois.

Il n'y a pas tant de difficultés à calculer le produit de 'cette étendue d'excellentes terres, que celui de quelques autres provinces, où le sol est plus varié. - La mauvaise culture et les jachères occasionnent ici une plus grande déduction que l'infériorité du sol. Il n'y a aucune raison particulière qui m'engage à présent à baisser cette évaluation, sinon peut-être que je n'ai pas parcouru les forêts de Chantilly et de Villers - Coterets, dans des directions, qui exigent des déductions assez grandes; mais j'en doute. Néanmoins considérant le nombre de forêts contenues dans ces limites, que je n'ai pas vues, j'ai envie de faire une autre déduction de 4 liv. 10 sols 6 deniers, et d'estimer le produit proportionnel à 60 livres.

| PLAINE D'ALSACE.                            | Milles.                   | Produit.                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Strasbourg. Schleitstatt. Colmar. Isenheim. | 12                        | 70schelings.<br>60<br>50<br>45 |
| MILLESproportionnel                         | 84 -<br>68 <sup>†</sup> 1 | —`Produi <b>t</b>              |

Ce canton n'est pas en général si fertile qu'une grande partie du premier; mais le sol est plus égal, conséquemment il ne faut pas faire une si grande déduction pour les forêts.

# Limagne.

De Riom à Issoire, 20 milles. — Produit proportionnel, 120 liv. Cette célèbre vallée volcanique est fort étroite, et cette estimation ne comprend uniquement que la vallée; si les côteaux y étoient compris, son produit ne seroit pas de plus de 54 livres.

| PLAINE DE LA GARONNE.                                                                                        | Milles.                         | . Produit.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Dans le Quercy. Jusqu'aux Pyrénées. Fleurance. Lectoure. Layrac. Aiguillon Tonneins. Réole ( la-). Bordeaux. | 103<br>14<br>5<br>17<br>17<br>8 | 60 scheling. 50 50 60 80 80 80 120 100 |

Comme cette route nous conduisit longtems le long des rives de la Garonne, l'ane des plus fertiles vallées du monde, quoiqu'elle ne soit pas large, je ne suis pes enclin à faire monter cette estimation plus haut, à cause des immenses vignobles du pays de Médoc, etc.; ce que j'aurois dû faire, si je n'avois beaucoup étendu ce district, comme on pourra le voir sur la carte. N'ayant pas voyagé dans le bas-Poitou, autre riche pays, que l'on peut mettre dans la classe des cantons, dont nous venons de parler, je ne puis donner d'autres renseignemens que ceux que m'a procurés une personne fort intelligente, qui paroissoit connoître le pays; elle m'assura que l'évaluation la plus exacte de son produit étoit de 50 liv. par arpent de Paris.

### OBSERVATION S.

Dans ces parties de la France, qui sont certainement les plus fertiles, le produit est infiniment au dessous de ce qu'il seroit, si l'agriculture étoit mieux entendue.

La Flandre, une partie de l'Artois, et de l'Alsace, la vallée de la Garonne et la Limagne d'Auvergne, sont les seuls cantons du royaume, où l'on ait anéanti l'usage des jachères, et les grands produits de ces territoires montrent les conséquences prodigieuses de cette amélioration. Ils ne forment cependant qu'une petite portion du royaume actuellement sous notre considération; la partie labourable du reste de

l'empire suit le cours barbare d'une année de jachère, une de froment, et la troisième de grain de printems; les produits sont en conséquence fort inférieurs à ce qu'ils devroient être, et le nombre des chevaux est beaucoup plus grand. Il s'en trouve des étendues considérables en champs ouverts, sujettes aux droits de communaux, et obligées de rester successivement en jachères. Comme l'assemblée nationale a fait un décret contre les enclos, et qu'il n'y a pas en France de méthode connue pour le partage des champs ouverts, telle que celle qui se pratique avec tant d'avantage en Angleterre; et comme le pouvoir, selon la nouvelle constitution, réside principalement entre les mains du peuple, on peut être assuré, ou que cette méthode ne sera point adoptée, ce qui est plus probable, ou qu'elle ne le sera que fort lentement et fort incomplètement. - De quelque manière que l'on introduise les améliorations, ou quelques soient les mesures préliminaires que l'on prenne pour cela, il est certain qu'il faut. que l'administration de ces provinces soit bien changée, avant qu'elles puissent rendre un produit égal à la bonté supérieure de leur sol.

ers de Brurères ou Landes comprend les Provinces Bretagne, d'Anjou, partie de la Normandie, de la ienne et de la Gascogne.

| F-1          | Milles.        | Ptoduir.                                                      | , | Milles.                                                                                                | Produit.                                                           |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| rentan à ers | 20<br>34<br>10 | schelings.  80 60 50 50 45 45 40 32 40 330 40 355 30 13 20 19 |   | 12<br>7<br>19<br>10<br>15<br>10<br>20<br>18<br>20<br>22<br>17<br>5<br>10<br>30<br>17<br>10<br>30<br>16 | schelings. 26 30 13 14 24 13 23 40 28 15 75 80 50 38 40 26 8 40 36 |

Guvenne et Gascogne.

|                                  | - 3                                       | U                                                        |              |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Bagnères de<br>thon à Mon-<br>un | 18 20<br>25 30<br>32 40<br>22 45<br>15 40 | Hasparren Bayonne Tartas Saint-Sever Plaisance Beek Auch | 12 2<br>40 1 | 8 0 6 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
|                                  | ş                                         | 147                                                      | . •          |                                           |

259 — Produit proportionnel,

Je ne crains pas que mon estimation des terres, que j'ai parcourues, soit matérielle ment erronnée; mais il y a de grandes raisons de douter que les cantons que j'ai vus, soient semblables à toutes les province en général. Je suis au contraire persuadé que la route par laquelle je suis entré en Bretagne et dans la Guyenne, traverse un canton supérieur aux autres dis tricts de ces pays. On m'a dit qu'il y avoi de vastes landes en Bretagne, où l'on troivoit à peine une maison dans un espace de dix lieues; et selon les renseignemens que me donna un seigneur, qui connoissoit parfaitement la province, j'ai tracé sur la carte une grande étendue de pays, où l'a griculture est peu considérable : — je n'ai vu qu'une très-petite partie de ces pays. Dans la Guyenne, les landes de Bordeaux sont très-connues, et presque passées en proverbe depuis des siècles. L'on m'a assuré qu'elles contenoient au moins trois cents lieues carrées, ou un million quatre cents soixante-huit mille cent quatre-vingt-un acres anglais. Il ne faut cependant pas s'imaginer que toutes, ou presque toutes les landes soient incultes ; car la plus grande partie est couverte de pins, qui rapportent de 18 à 24 livres par acre. Il y en a cependant beaucoup, qui sont sans culture, et qui méritent bien l'appellation de landes, que les Français leur donnent. Cet immense district comprend probablement environ un sixième de toutes les terres, que j'ai remarquées en Gascogne; cinq sixièmes, telon la proportion marquée, donnent 40 liv. 10 sols; les trois quarts de l'autre ixième 18 liv., et l'autre quart 3 liv., ctant tout-à-fait inculte; - Le rapport moven de ce sixième est donc de 14 liv.; ou celui du tout de 36 liv. - La proportion des landes de la Bretagne n'est pas bien connue ; je fus informé par des personnes, dont l'autorité est respectable, que les deux cinquièmes de la province sont incultes; et par un seigneur fort intelligent, que de trente-neuf parties il y en avoit vingt-quatre en landes, ce qui est égal aux trois cinquièmes. L'auteur des Considérations sur le commerce de la Bretagne, qui la connoissoit bien, dit, page 30, qu'il y a nn tiers de cette province dans cet état. La partie, que j'ai parcourue, n'est pas la plus

mauvaise; cependant, par ce que j'en vu, je puis aisément croire qu'il y en trois cinquièmes d'incultes. L'Anjou et Maine sont également remarquables p l'immensité de leurs bruyères, que l'a dit être d'une étendue de soixante lieu dans un endroit. En allant de la Flèch à Turbilly, j'en vis plus que dans aucu endroit, mais j'en ai tant entendu parle par des personnes dignes de foi, que suis sûr que mes remarques sur les pay que j'ai traversés, sont même au-desse du vrai taux proportionnel de tout pays : considération qui m'induira estimer les trois provinces de Bretagne d'Anjou et du Maine, ainsi que cem partie de la Normandie, qui n'est par comprise dans la division des terres fertiles, à raison de 33 liv. 12 sols. Il me faudroit trop de place pour dire toute les raisons qui m'ont engagé à cette estimation, que je n'ai pas faite sans examiner mûrement les diverses circonstances, qui affectent le produit dans différentes parties de ces provinces.

#### OBSERVATIONS.

Trente - trois livres 12 sols pour le proluit proportionnel de toutes les terres de Bretagne, de l'Anjou et du Maine, et me partie considérable de la Normandie. lont quelques territoires possèdent de sinpliers avantages, prouvent évidemment misérable état de leur agriculture. Je ne mis pas dans l'erreur, en maintenant que on pourroit faire monter le produit pro-, ortionnel de tout le canton qui contient plus de quinze millions d'acres, et proba-Hement douze millions susceptibles d'amélioration, à 54 liv. par acre, sans aucuns efforts extraordinaires, si l'on pouvoit enager les fermiers à changer de méthode, et à adopter un nouveau cours de moisons. Ainsi il y auroit un bénéfice de 20 liv. sols par acre pour la communauté, qui, sur douze millions d'acres, feroit \$44,800,000 liv. par an. Les améliorations des landes de Bordeaux, division de la Gascogne, ne sont pas susceptibles d'une aussi grande augmentation de produit, parce qu'il y en a d'immenses étendues,

dont le propriétaire tire peut-être act lement autant, par le moyen des pin qu'il en retireroit, si elles étoient cul yées. Mais la différence pour la nati seroit immense ; ce n'est pas le revenun du propriétaire, qui fait prospérer royaume; c'est le produit brut des terre ce produit, sur les landes ci-dessus me tionnées, seroit triplé, sans que les pro priétaires y gagnassent la moindre chos Il se trouve néanmoins de vastes étendu de ces landes, où il n'y a pas de pins, ma qui sont au contraire absolument inculte j'en ai parcouru plusieurs, dont j'ai fa mention dans d'autres parties de cet or vrage; celles-là sont aussi susceptible d'une grande amélioration que les lande de la Bretagne; elles ne produisent rie aujourd'hui; mais elles peuvent tout rendre de 48 à 60 liv. par acre. Quan on ne feroit que les convertir en pâtu rages pour les moutons, l'avantage seroi immense.

| PAYS DE CRAYE, contenant les provinces de Champagne, de Sologne, de Touraine, du Poitou, de Saintonge et d'Angoumois. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| _                                                              |                                         | ·                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Milles.                                 | Produit.                         |
| A travers la Sologne 50 milles. —<br>Produit proportionnel, 6# |                                         | ,                                |
| De Cavignac à Monthieu                                         | 15<br>22<br>25<br>27                    | 4schel 6d.<br>24<br>24<br>24     |
| MILLES proportionnel, 24 <sup>††</sup> 175                     | 89 -                                    | — Produit                        |
| Poirou Vivonne                                                 | 35<br>25<br>12                          | 35<br>25<br>25                   |
| MILLES proportionnel, 35# 165 68                               | · 72 -                                  | —<br>— Produit                   |
| ToursSaumurAmboiseBlois                                        | 25<br>10<br>17<br>25                    | 4<br>60<br>40<br>60              |
| MILLES proportionnel, 58 <sup>4</sup> 185                      | 77 -                                    | — Produit                        |
| Depuis Meaux jusqu'à Château-Thierry Epernay                   | 30<br>25,<br>15<br>12<br>12<br>15<br>15 | 40<br>40<br>50<br>10<br>20<br>27 |
| MILLES proportionnel, 40 <sup>th</sup> 2J                      | 124 -                                   | — Produit                        |

Je n'ai reçu aucunes instructions si parties du Poitou, de la Touraine et Sologne, que je n'ai pas parcourues; ce qui me donne lieu de douter d'une semblance générale entre les différens tons de ces provinces. On m'a cependi assuré que, si j'avois vu davantage de l'A goumois, j'en aurois formé une meille opinion que celle que m'a pu donner partie, que j'ai examinée. De pareils a de la part de gens instruits et grands servateurs, ne sont pas à mépriser m'engageront à porter l'estimation du p duit proportionnel un peu plus han savoir, à 29 liv. - Un auteur, qui a éc sur cette province, dit qu'elle contie quatre cents trente-sept mille journaux terres de labour; - deux cents quatr vingt-dix mille journaux de vignobles - cent quarante - cinq mille d'herbes - cent sept mille quatre cents de bois - quatre-vingt-huit mille de chaume total, un million soixante - sept mil quatre cents, outre les forêts et les bruyèrs - Je ne comprends pas ce qu'il veut dir par chaume, autre que les terres labour, à moins que ce ne soit des terre laissée

dansées en jachères, pendant quelques Années, après avoir été épulsées par les moissons (1). Il en est bien autrement de la Champagners une grande partie de vette province, que je n'ai pas vue, s'appelle pouilleuse, à cause de la pauvreté de son sol, qui est une craie fort maigre. Mais la Poute que je suivis, excepté depuis Reins à Chatens; fut Ilans la vallée de la Matne, et à trevers les plus beaux vignobles da pays: L'assemblee provinciale de Chalons a envoye au ministere un état de equie da province ; dans lequel elle donne un detail de ses productions, comme il suif: ver took de El,360,000 OTROT A Briston War 19 100 000 000

Toral du produit brut, 00,000,000 l. ou 15 l. par arpents

Des tableaux de co gente méritent cependant peu d'aitention, lorsqu'il s'agit de la valeur ou du produit des terres; car

sances des voyageurs, par M. Meunier 12-80.

il est toujours de l'intérêt de pareilles porațions d'en diminuer la valeur; et est indubitable dans le cas actuel, vu est impossible que l'évaluation de 15 soit juste, s'il existe la quantité de vigi de prairies et de terres la bourables ci-de mentionnées, puisque ces vignes seul selon la nature des choses, doivent porter beaucoup plus de 60,000,000 la car, en supposant les vignes à 150 li — les prairies à 80 , et les terres de lab à 20 seulement, cela feroit 79,860,000 -Quand les bois ne demneroient 101., il y auroit une addition de 8,500,000 faisant un total de 88,360,000 liv., s compter un sou pour le reste. Au lieu 15 liv. par arpent pour le tout, je n'he pas à l'estimer à 25 liv., ce qui fait 3: 10 sole par acre.

# Recupitulation.

| Poitou. 7 | a 35<br>a 58 | 10 2,55<br>2,57<br>17 4,53i | , ·\$ · |
|-----------|--------------|-----------------------------|---------|
| 412       |              | 13,874                      | 16      |

Sologne ... | Semiller iz #t. . | W. Kir # ... Boott is

gortion activities are encoursed \$3 liv. sho

# O B S B R VAT I O N S.

La cause qui fait monter le produit de bes misérables provinces à 33 liv. 12 sols Moit, en grande partie, être attribuée aux hisnes, branche d'agriculture mienx entendire en France qu'aucuire autre, si en en peut juger par le succès qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir. Sans le secours des vignobles, le produit proportionnel des pays de craie seroit bien bas. Rien ne sauroit être plus mal cultivé bu plutôt plus négligé. On y connoît le sainfoin, cependant on n'en fait aucun bsage, comparativement parlant; sa culture est di peu entendue, que j'ai vu des Hermiers fumant soignousement une terre en jachère pendant l'été, et y faisant beautoup de dépense pour en retirer de pauvre reigle ou de mauvaise avoine, tandis que les thamps contigus étoient abandonnés à euxmêmes comme me valant pas la peine d'être vultivés. Les provinces de craie contiennens seize millions d'acres, et elles sont toutes usceptibles d'amélioration, sans beaucoup de dépense : il seroit facile de faire monter leur produit à 18 livres par acre,

ce qui, sur douze millions d'acres seds ment, ajouteroit 216,000,000 tournois pas en aux richesses et à la prospérité de mation; on pourroit, outre cela, y faire de plus grandes améliorations, et elles seroient encore bien en arrière de ce que l'on voit dans quelques parties de l'Angleterre.

Pars de Gravier, contenant le Bourbonnou

|                       | Milles. | Produit.   |
|-----------------------|---------|------------|
| D'Aufan à Luzy        | 29      | 1.5schelin |
| Phavannes             | 27      | 15         |
| Monlins               | 10      | 15         |
| <b>H</b> iaux         | 10      | 12         |
| Saint-Pourgain        | 30      | 26         |
| De Rouannes à Menlins | 4.)     | 15         |
| S. Pierre-le-Moutier  | 18      | 12 ··      |
| <b>M</b> agn <b>y</b> | 7       | 30         |
| Pougues               |         | 30         |
| La Charité            |         | 25         |
| Ponilly               | ' 9     | 50         |
| La Groisière          | 47      | 25         |

M 1.1 2.23 Productionnel, 24 liv. 13 a

J'ai trop peu vu du Nivernois pour dé cider s'il est égal, à ce que j'ai remarqué dans des étendues semblables; c'est pourquoi j'ai donné ces produits sur des renseignemens, en les comparant avec d'autres santons que je connoissois mieux. Il n'y s tucune circonstance particulière, qui s'oppose à ce que l'on parvienne à quelque
phose qui approche de l'exactitude. D'après
es instructions que je reçus à Moulins, les
trois quarts du Bourbonnois sont des
bruyères, du genêt ou des bois; si cela est
trai, mon estimation, loin d'être au-dessous du pair, est sûrement au-dessus.

## OBSERVATIONS.

Ces provinces doivent être mises au nombre de celles qui sont les plus susceptibles d'amélioration. Le cours d'agriculture, que l'on suit ici (une année jachère, deux seigle), n'est guère meilleur que celui de la Sologne, quoique les récoltes soient supérieures à celles de cette province. Tout le pays étant enclos, il ne faut guère que changer le cours des moissons, multiplier et améliorer la race des moutons. Un fermier, avec un peu d'argent et beaucoup d'habileté, ne trouveroit aucun endroit au monde, où il lui seroit plus facile de faire une fortune brillante que dans le Bourbonnois.—Ces provinces. au lieu de 24 livres par acre, devroient rendre 39 livres; et, sur plus de trois millions d'acres, cela ne laisseroit pas que d'être de quelque importance à la nation.

Pays des Sous Pieneux, contenant la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté, etc.

|                            | Mill±ş | Produit.   |
|----------------------------|--------|------------|
| De Sainte Menchould à Metz | 62     | 27scheling |
| Pont-à-Mousson             | 17     | 36         |
| Na. cv                     | 17     | 35         |
| Lunéville                  | 17     | 40         |
| Sav rnc                    | 49     | 33.        |
| Béfort                     | 28     | 30         |
| Baume                      | 35     | 25         |
| Besanchit                  | 17     | 30         |
| Orchamps                   | 12     | 3 <b>o</b> |
| Pale                       | 10     | 30,        |
| <b>D</b> ijon              | 28     | 45         |
| Beaune                     |        | 85         |
| Mostcenis                  |        | 40         |
| <b>Autun</b> ,             | 20     | 18         |

D'après des instructions sur lesquelles j'ai tout lieu de compter, je suis enclin à croire que la ligue, qui traverse ces provinces, est beaucoup plus riche et mieux cultivée que la proportion que je leur si assignée, supposition naturelle, parce que la grande route passe principalement dans des vallées, le long des rivières, et pur des villes considérables; c'est pour que il sera fort à propos de faire une

déduction de 7 livres 4 sols par acre, c d'estimer le produit proportionnel à 34 livres 16 sols. - Les communes sont trèsétendues en Lorraine, et ne rendent presque rien; car les bestiaux que l'on y affame, au lieu de les y nourrir, sont sujets à toutes les misères et à tous les besoins de ceax d'Angleterre, entretenus de la mêmo manière. - Calcul modéré, le produit de ces provinces doit être de 60 livres par acre; car je n'y vis pas de mauvalses terres, on il y en avoit si peu, que l'exactitude de nos résultats ne sauroit en souffrir. Il se trouve donc un déficit de 25 livres 4 sols par acre, sur une étendue de quinze ou seize millions d'acres.

Pars de différens Soze, contenent le Limesia,

|                         | Milles.       | Produit.      |
|-------------------------|---------------|---------------|
| A travers le Bozri      | 60<br>130     | 30 schelings, |
| MILL psproportionel, 37 | 190<br>121 63 | Produis       |

La renvaise culture de ces provinces les déshe sore, quoiqu'elles aient l'avantage d'un bon climat, et d'un sol qui est bupar-tout. Leurs sables même sont d'un qualité, qui les rend propres à des cour d'agriculture très-avantageux, tout-à-fai inconnus des habitans. Le produit, au lieu d'être de 37 liv. 12 sols, devroit être de 60 livres; — car tout ce que j'ai vu de paya est enclos, et n'a guère besoin que d'un changement habile dans la succession des récoltes. Voioi donc une perte de 22 live 8 sols par acre, sur un total de six à sepa millions d'acres.

| Pars de Monragnes, contena<br>le Nauphiné, la Provence, le Lo                                                                                                               | nt l'                                                          | Amvergne<br>doc, &c.                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | incs.                                                          | Produit.                                                                 |
| Boussillan                                                                                                                                                                  | 55                                                             | 3archelings.                                                             |
| De Narbonne in Nismes  Nismes  Pont-du-Gard.  Ganges  oodeve  Béziers  Carcassonne.  Fanjeaux  Saint-Martory.  Le Puy.  radelles.  Thueys  Villeneuve de Berg  Monte limatt | 94<br>12<br>30<br>36<br>40<br>16<br>86<br>15<br>20<br>22<br>20 | 59,<br>38,<br>30,<br>5,<br>14,<br>30,<br>27,<br>25,<br>20,<br>21,<br>22, |
| MIXER Accessions 25th 44 68                                                                                                                                                 | 507                                                            | Produit                                                                  |

|                                                                                                                |                                                        | Milles.                                                                    | Produit.                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pierrel Orang De Po sin i Les Ar Roann L'Isle. Vanch Org. Seint- Aix. Provence. Cujes Toulo Hyère Fréjus Canne | atte e c mt-Beauvi Lyon nas e on use Canst canst canst | 17<br>28<br>19<br>16<br>20<br>13<br>15<br>80<br>12<br>80<br>20<br>10<br>30 | 60schelings<br>6 28:<br>35 30 25 26 60 45 60 30 38 25 10 60 5 5 10 |
| MILLES proportionel, 34 <sup>th</sup> 95 Riom AUVERGEE Briou                                                   | de                                                     | · 20<br>· 17                                                               |                                                                    |
| MILLESproportionnel, 33 <sup>H</sup> 4J                                                                        |                                                        | . 57                                                                       | Produ <sup>it</sup>                                                |

L'autour de l'Histoire des Plantes du Dauphiné dit, dans sa préface, que si cette province étoit divisée en trois parties, les trois quarts d'une de ces parties seroient cultivés; plus des trois quarts d'une autre montagnes et bruyères; la moitié de la en culture. Je suis porté à croire que que marques ne sont pas fort éloignées de le vérité, excepté par rapportau Languedor qui paroît ici inférieur en produit à cels que je crois qu'il rapporte, pour des raison qu'il seroit trop long de détailler dans de moment. J'ai beaucoup réfléchieur diverse circonstances, liées avec cette que stion; qu'il magine être fondé à évaluer le produit de cette province à 37 liv. 4 sols par acre, au lieu de 34 liv. 4 sols.

Cinq cents sept mille, à 37 livres 4 sole par mille — Quatre cents vingt - trois, \$ 34 liv. 9 sols; cinquante-sept, à 33 liv. 4 sols.

Produit proportionnel, 35 liv. 14 sols.

Ceux de mes lecteurs qui n'ont passé que par la vallée, si fertile en diverses productions, qui s'étend depuis Narbonne jusqu'à Nismes; qui ont vu la secondité prodigieuse des terres arrosées, depuis Avignon jusqu'à Vaucluse, ou les riches rives du Rhône jusqu'à Montélimart, ou la vallée baignée par l'Isére, auront peine à croire que des provinces, qui offrent un pareil aspect de fertilité, ne produisent, proportion gardée,

que ce que je viens de faire voir ; mais ila ne devroient jamais perdre de vue la grande partie de ce pays qui n'est que montagnes. Il n'y a aucune des vallées que j'ai parcourues, qui soit d'une largeur considérable, excepté dans le voisinage de Toulouse. Celle de Narbonne à Nismes, qui est la plus célèbre par ses productions, n'a par-tout que quelques lieues de largeur : les montagnes l'environnent de tous les côtés; et j'en ai traversé diverses parties, qui paroissolent être les terres les plus ingrates que l'aie vues en France. Le Vivarais a été fort vanté pour sa culture ; il s'y trouve, à la vérité, des vallées et des côteaux qui démontrent une grande industrie; mais ils sont, en général, environnés par des cantons de dix et vingt fois leur étendue, qui ne rendent que très-peu de chose. Il faut que je fasse, sur ce pays de montagnes, les mêmes remarques que j'ai faites dans d'autres occasions; toutes ses terres, excepté les fertiles vallées, seroient susceptibles d'une grande amélioration. J'ai examiné, avec attention, les montagnes entre Ganges et Lodève, parce qu'elles pa: roissoient être dans le plus mauvais état de culture possible, honteusement négligées, et rapportant moins qu'aucure paris du Languedoc que j'ai parcourue ; et 🎏 suis persuadé qu'on pourroit, avec beat coup de facilité, augmenter leur produit de quadruple, quand on ne les rendroit pro pres que pour les moutons. Les petits pro priétaires ont trop introduit le systême du labourage dans toutes les montagnes de France; on ne devroit les labourer que pour les préparer à produire de l'herbe; et pour en retirer du profit, par le moyen des moutons et autres bestiaux, particulièrement des premiers. Cette vaste portion du royaume, qui contient vingt-huit millions d'acres, pourroit, avec très-peu d'efforts, rapporter 360,000,000 de livres tournois de plus qu'à présent, et être encore bien éloigné du dégré d'amélioration dont elle est susceptible.

### RECAPITULATION GÉNÉRALE.

Afin de connoître parfaitement les proportions des différentes divisions que j'ai faites du royaume, je fis faire un exemplaire de la carte, sur le papier le plus égal que l'on pût trouver, et fis ensuite découper les différentes divisions avec

| beauspup d'exactitude ; elles furent d'abord |
|----------------------------------------------|
| pesées séparément, et ensuite toutes en-     |
| gemble. Toute la France pesoit quatre cents  |
|                                              |
| treize poids, équivalent à un quart de       |
| grain : les différentes divisions comme il   |
| mit;                                         |
| -Le riche canton du N. E. 57 frac-           |
| tions de 413. — La plaine de la Ga-          |
| ronne, 24 La plaine de l'Alsace, 2.          |
| - Le Bas-Poitou, etc. 6.                     |
| RICHE LUT 89                                 |
| La Bretagne, l'Anjou, le Maine et            |
| une partie de la Normandie, 48.              |
| Partie de la Guienne et de la Gas-           |
| cogne, 32.                                   |
| Bruyères                                     |
| Manna la Tan                                 |
|                                              |
| guedoc, le Roussillon, le Rouergue,          |
| la Provence et le Dauphiné. (Le              |
| Dauphiné par lui-même, 14)                   |
| CRAIE, — contenant la Champagne et           |
| des parties de l'Angoumois, le               |
| Poitou, la Touraine, l'Isle-de-              |
| France, la Sologne, etc 52                   |
| GRAVIER; contenant le Bourbonnois            |
| et le Nivernois                              |

Prenais, — contenant la Lorraine, la Franche - Comté, la Bourgogne, et une partie de l'Alsace.

Sabres, granit, gravier, pierres, etc., contenant le Limosin, la Marche le Berri, etc.

41

La question qui résulte de ces proportions est celle qui suit: — Si quatre cent treise donnent cent trente-un millions sep cents vingt-deux mille deux cents quatre vingt-quinze acres, quelles seront les quantités proportionnelles de ces divisions respectives? Voici les réponses:

| A                         | , Àins.    | Acce      |
|---------------------------|------------|-----------|
| Riche canton du Nord-Est. | 18,179,590 | }         |
| Plaine de la Garonne      | 7, 51.564  | ł         |
| Plaine WAlsace            |            |           |
| Bas-Poiton , etc ,        | 1,91 1/911 | •         |
| Riche lut                 |            | 28,385,67 |
| Deragne, Anjou-jeto       | 15,309 128 | }         |
| Gilienne, etc             | 10,206. 85 | 1         |
| Bruyeres, Landes          |            | 25,515,21 |
| Montagnes                 |            | 28,794,01 |
| Craie                     | 1          | 16 58 ,88 |
| Gravier . j               |            | 3,82 -28  |
| Pierres                   | l          | 20,412,17 |
| Sables, erc               | 4          | 8 202 14  |
| Total avec les fractions  |            | Gr.722 20 |
|                           |            | 200,022   |
| Frene de poids            |            |           |

Les produits de ces divisions, suivant-les notes précédentes, sont donc :

```
Riche lat. 28,385,675
Bruyères 25,515,213
Hontagnes 26,724,616
Craice 16 584,389
Gravier 24 3827,283
                                     liv. f.
                                                 d,
                                                ti +- 1,832/205,321
                                     34 11.
35 14
                                                6 ---
                                                             882,188,180
                                                          1,0$ 1,751,701
                                     33 12
                                                             557,252,270
94,342,501
                                     24 13
                                                ,,,' `~
Pierres. ...
                   20,412,17
                                     42 × 37 12
Sables....
                      8,292,444
                  131,722,203 42 4 8 --- 5,560,147,761
```

Cette mesure du royaume contient toute sa surface; grands chemins, rivières, canaux, villes, etc.; c'est pourquoi il faut faire une déduction du total du territoire. ainsi que du total du produit, calculé sclori la proportion ci-dessus mentionnée par aeres M. Necker dit qu'il y a en France neuf mille lieues de grands chemins, Accordons leur dix toises de largeur, ce qui m'est pas trop, considérant non-seulement la grande lari genr des chemins; mais, outre cela, la perte des terres qu'ils occasionnent des deux côtés; cela fera deux cents vingt-huit mille deux cents arpens de Paris, ou com quatre: vingt-treize mille deux cente sept acres d'Angleterre. Les rivières occupent probablement un plus grand espace. En supposant donc que le nombre d'acres, soit de cent trente-un millions, et en accordant les sept cents yingt-deux mille deux cents

quatre-vingt-treize pour toutes ces déductions, peut-être ne serons-nous pas fort éloignés de la vérité; parce qu'on doit se rappeler que les bruyères, les landes, les forêts, les communes et les bois sont compris dans le calcul;

| Total<br>Déduction . | Acres.<br>131,722 293<br>722,293 | 1. tourn<br>42 | . c. | d;<br>• — | 5 55),778,450<br>30,486%33 | ľ.<br>Ż | d:<br>6<br>2 |
|----------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|----------------------------|---------|--------------|
|                      | 131;000,000                      |                |      |           | 6,529,291,6:6              |         |              |

La recherche, qui attire ensuite notre attention, et qui n'est pas sans intérêt; est la division de ce produit total; en le décomposant, et en mettant à part les principaux articles dont il est composé; tels que le bled, le seigle, les vignes; les bois, les terres de labour en général, les praîries et les pâturages; — c'est une chose beaucoup plus difficile; car les données, sur lesquelles il faut fonder son calcul, sont incertaines et contestées. Un écrivain (#) dit que les terres en oulvare contiennent 112 millions 760 mille arpens: un autre (2), yo millions 470 mille; un troisième (3) 65 millions; un

quatrieme

<sup>(1)</sup> Le matéchal de Vauban.

<sup>(2).</sup> Apologie sur l'édit de Nantes

<sup>(3)</sup> Yoliaire.

quatrième (1) estime les terres de labour à 40 millions; un autre (2) compte 60 mil-·lions d'arpens de grains d'hiver et de printems, et de jachères; un sixième (3), 18 millions d'arpens de bled et de seigle, autant de grains de printems, et autant de jachères. Les auteurs de l'Encyclopédie estiment le grain, la culture et les jachères. à 50 millions d'arpens (4). Le marquis de Mirabeau en compte 60 millions (5); et un auteur moderne (6) s'accorde avec lui, calculant sur la consommation des habitans. M. Dellay d'Agier, de l'assemblée constituante, estime les terres de labour à 70 millions (7). - Il est évident, par la différence de ces estimations, que leurs auteurs

<sup>(1)</sup> Dopont; de l'Exp. et imp. des grains. Soissons, 1764, page 150.

<sup>(2)</sup> De l'Administ. des Finances, par M. Malpart, in-8°. 1787, page 31.

<sup>(3)</sup> Recherches sur la houille d'engrais, tome II, page 3.

<sup>(4)</sup> Tome VI, page 533, édit. in-folio.

<sup>(5)</sup> Théorie de l'Impôt, page 142.

<sup>(6)</sup> Crédit national, 1789, page 102.

<sup>(7)</sup> Balance du commerce, 1791, tome II, p. 226. Cet Ouvrage, en 2 vol. in-8°. et 1 in-4°. de cartes, se vend chez Buisson, Libraire à Paris. Prix, 12 l. br.

n'ont pas calculé sur les mêmes données Il est connu, par plusieurs observations, et par diverses expériences, que la consommation ordinaire de grain des Français est de trois septiers par personne des deux sexes et de tout âge, l'une dans l'autre. Or, en estimant les habitans à 25 millions ( et on me sauroit les estimer à moins), cela fait 75 millions de septiers, de 240 livres pesant de France chacun, ou 342 millions 105 mille 263 boisseaux anglais, de 57 livres pesant. Si donc le produit proportionnel est de 18 boisseaux anglais par acre, il y a conséquemment 19 millions 5 mille 847 acres, mesure anglaise, occupées pour produire cette quantité de grains. En estimant la semence à deux boisseaux et demi par acre, il faut accorder de plus 3 millions 6 mille 325 acres; en tout, 22 millions 12 mille 172 acres. Mais il faut remarquer que plusieurs habitans du royaume de France ne mangent que très peu de seigle et pas de froment. Dans une partie de la Normandie et de la Bretagne, ils vivent principalement de bled-sarrasin. Dans le Limosin, la Marche, et dans une partie du Languedoc, ils mangent abondance de châ-

taignes; et, dans les provinces méridionales. le mais fait la principale nourriture. Ce seroit donc une erreur grossière de supposer que la quantité de terre ici marquée fût toute couverte de seigle ou de bled. Il est néanmoins très-probable que ces deux productions, avec le mais, n'occupent pas une moindre étendue de terrein ; ce calcul feroit une espèce de balance entre le bledsarrasin, le millet, les pommes de terre, les châtaignes, etc., et cette portion de froment, de seigle et de mais, consommée par les bestiaux et les manufactures; mais cette supposition n'est fondée sur aucune donnée. Il se fait une exportation considérable de farine de bled aux Indes occidentales; mais il n'est pas possible d'y avoir égard dans cet endroit, parce que le royaume fait, d'un autre côté, de grandes importations. — Environ les deux tiers des terres de labour de France, selon les conjectures que j'ai faites en revisant le cours des récoltes, ont une rotation de trois ans; savoir: un, jachères; deux, bled ou seigle; trois, grains du printems, ou une rotation dont le résultat est le même. L'autre tiers a un cours très-varié, dont il

n'est guère possible de tirer des consiquences justes. Dans quelques cantons, i cours est de deux ans; mais dans le plugrand nombre il est de plus de trois, c'est à-dire, que l'on sème plus de trois au différens objets, sans laisser les terres et jachères. Delà, on peut sûrement conclumque les terres de labour du royaume som plutôt au-dessus qu'au-dessous de trois foit 22 millions d'acres, on que le tout est diplus de 66 millions. Je croirois qu'il ne sauroit être de moins de 70. Les jachère montent à 15 ou 16 millions.

## Vignes.

Quoique les aides et les octrois soient de quelque utilité pour calculer la consommation et l'exportation du vin, il est néanmoins bien difficile de faire une estimation exacte de la quantité des vignobles du royaume. On peut juger de cette difficulté, en considérant la différence de relation des écrivains français. M. le Thrône (1), qui paroît, en général, bien instruit, leur donne

<sup>(1)</sup> De l'Aministration Provinciale de l'impôt; iu-8°. deux tomes, 1788, tome I, page 293.

#ne étendue d'un million 600 mille arpens; c'est l'estimation de M. de Mirabeau (1); mais un autre écrivain, qui a paru un an après, en fait monter le nombre d'arpens à 18 millions (2) (il est sependant vrai qu'il part de données bien vagues ). - M. Lavoisier estime leur produit à 800,000,000 de livres (3). — Les économistes de l'Encyclepédie en évaluent le produit annuel à 500,000,000 de liv. (4). Ce calcul aux taux d'un produit proportionnel de 175 liv. par acre (voyez le Chap. des Vignes), fait 2 millions 857 mille 142 acres. En déduisant de cette somme de 500 millions de livres celle de 40,000,000, qui est à-peu-près l'exportation des vins et des eaux-de-vie, il restera 460,000,000 de livres pour la consommation de la France. - Un sou par jour , pour vingt-cinq millions d'ames, fait 456,250,000 livres; mais je ne puis concevoir que ce soit une donnée juste, tant la

<sup>(1)</sup> Théorie de l'impôt, page 126.

<sup>(2)</sup> Crédit National, in-89. 1789, page 106.

<sup>(3)</sup> Résultats d'un ouvrage remis au comité de l'imposition, in-8°. 1791, page 35.

<sup>(4)</sup> Article grains.

basse classe de la société est panvre France. Cependant on trouvera que l' teur du Crédit national a commis erreur grossière, si l'on considère que millions d'arpens de Paris, qui est son cul, donnant un produit dans la prop tion de 175 livres par acre anglais, f environ 3,000,000,000 de liv., c'est-à-dii presqu'autant que tout le produit des ter de France, selon plusieurs écrivains. Je puis néanmoins être d'accord sur le cal d'un sou par jour pour la consommation royaume, comme je viens de l'observe le nombre d'habitans, qui boivent du 1 de leur cru, ou à qui leurs maîtres en do nent (circonstances qui n'admettent pas Féconomie, qui a toujours lieu quand l'achète) me fait croire que cette estima tion est au-dessous du pair; car il fau faire attention qu'un sou par jour n'es qu'un signe de cette quantité de vin, repré sentée par un sou dans les marchés, mai qui souvent n'est ni vendue ni achetée.

J'ai vu des laboureurs dans le Languedoc qui buvoient chacun trois bouteilles de bou vin par jour; et j'ai remarqué qu'il y avoit parmi les pauvres de tout le royaume une

apparence de consommation assez règulière de vin ou de cidre; on n'avoit recours à l'eau qu'en cas d'un manque de récolte. Si, en calculant la consommation à deux sous par jour, j'entendojs qu'il se dépense autant d'argent de cette manière, cette idée seroit absurde et extravagante; mais, dans ce cas-ci, il ne se fait aucune dépense dans toutes les provinces au vin ; il s'en consomme une immense quantité, qui n'est ni vendue ni achetée, - et qui, dans les années abondantes, n'est d'aucune valeur : l'argent n'est, dans l'estimation que je fais, qu'une mesure de la quantité. Le prix considéré, la consommation de 4 sous 6 deniers par tête à Paris est vingt fois plus considérable que 2 sous pour tout le royaume. Si le lecteur ne réfléchit pas beaucoup, en combinant cette estimation, il la trouvera sans doute trop haute; mais, prise comme un calcul de paiement réel en argent, elle n'approcheroit probablement pas d'un sou, car le territoire produit autant de vin qui est donné, que de vin qui estacheté; c'est comme cette consommation de bois, que l'es pauvres de tous les pays font en le volant. Quand il est question de l'étendue de terres

qu'occupent les vignes, qu'importe que vin soit acheté, donné ou volé? - To considéré, j'estime que les vignobles d France contiennent cinq millions d'acres dans ce cas, leur produit est de 875,000.00 de livres, et la consommation des habitant au-dessous de 2 sous par tête. - La consom mation de Paris, selon les entrées, montoi à 36,000,000 de livres (Voyez les résultati d'un ouvrage de M. Lavoisier, 1791, pag 43), ou à près de 4 sous par tête par jour; mais ce n'étoit pas-là le tout, comme on peut bien se l'imaginer, car cette estimation n'accorde rien pour le vin passé es contrebande, qui alloit probablement à un huitième de plus, et qui, conséquemment, la fait monter à près de 4 sous 6 deniers par tête.

#### Bois.

Il y a une aussi grande différence dans le calcul de l'étendue des bois, que dans celui de l'étendue des vignobles. Le marquis de Mirabeau l'estime à 30 millions d'arpens (1); un autre écrivain est du

<sup>(1)</sup> Théorie de l'impôt, page 124.

même avis (1); mais un troisième ne la fait monter qu'à 6 millions (2); un quatrième soutient qu'elle est de 8 millions (3). -Aucun de ces écrivains ne donne la moindre raison pour son opinion; ce ne sont donc que de simples conjectures. Il y a deux' méthodes, par le moyen desquelles on peut s'approcher de la vérité : 10. par les cartes de Cassini; 20. par la consommation des habitans. - En examinant les cartes, je mesurai, aussi exactement que possible, la proportion de l'espace couvert par des bois dans chaque carte; et après plusieurs expériences sur cent quarante d'elles, je trouvai le résultat suivant : - mais il est nécessaire de prévenir que je supposeque chaque carte contient un million d'arpens ou d'acres, non pas parce que c'est là exactement le nombre d'arpens qu'elles contiennent, mais uniquement pour être en état de calculer sur ce total la proportion du tout. La première des colonnes suivantes

<sup>(1)</sup> Plan d'administration des Finances, par M. Malpart, page 36.

<sup>(2)</sup> Crédit national, page 110.

<sup>(3)</sup> M. Dellay d'Agier, à l'Assemblée nationale.

comprend le nombre de cartes; la secondila proportion de la surface couverte d'bois; et la troisième, le nombre d'acres d'bois, en supposant que chaque carte représente un million d'arpens de pays. Exemple de la première ligne: il y a trois cartes; dans lesquelles la moitié du contenu est bois; donc si ces cartes contiennent chacune un million d'arpens, il y aura 1 million 500 mille arpens de bois.

|                  | Arpens.                                                     |                 | Arpen 9.                                                |           | A R P I N S.                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 3 16 3 16 17 9 7 | 1,500,000<br>5,333,000<br>750,000<br>2,600,000<br>2,666,000 | 10 9            | 750,000<br>1,111,000<br>1,400,000<br>750,000<br>154,000 | 16 1 1    | 8ca,000<br>375,000<br>110,000<br>800,000<br>33,000 |
| 65               | 14,134,000                                                  | 43<br><b>60</b> | 4,305,000<br>14,134,000                                 | 37<br>103 | 2,118,000<br>18,439.000                            |
|                  |                                                             | 103             | 18, ;39,000                                             | 140       | 20,557,000                                         |

D'où il paroît que la quantité de bois, sans compter les fractions, peut être estimée à un septième du royaume; et comme il contient 131 millions 722 mille 295 acres, l'étendue des bois est de 18 millions 817 mille 470 acres. On peut observer sur ce

résultat qu'il n'y a de marqués sur les cartes que les bois d'une grande étendue; ou au moins, si les autres y sont marqués, ils n'ont pas assez d'étendue pour entrer dans cette estimation: de-là il s'ensuit que cette méthode de calculer la quantité, est imparfaite; si les cartes sont tant soit peu exactes, nous sommes assurés que ce calcul est au-dessous de la réalité. — La seconde méthode d'estimation est la consommation des habitans; j'ai pris des notes là-dessus dans différentes parties du royaume, et elles seront d'un grand secours pour ce calcul.

| QUANTITÉ PAR AN.                                                                                                       | Prix.           | Corde de Paris                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| A Liancourt, la plus pauvre famille, p                                                                                 | 71<br>130<br>80 | 7.7.3.2.2.3.3.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.3 |
| A Clermont, ditto; dix cordes Tour-d'Aigues, la plus pauvre famille, soixante quintaux Proportion des pauvres familles | 60              | 2 2<br>2 1<br>2 1<br>2 1                    |

<sup>(1)</sup> Outre le charbon de bois.

Il est à propos d'examiner ici la conson mation de Paris, depuis 1731 jusqu'e 1740. La quantité de bois qui a payé la droits aux barrières, est, taux moyen cordes (1), 192 mille 362.

En 1748, voies, 350 mille. — En 1770, 550 mille. — En 1778, 630 mille (2).

Je me suis procuré les notes suivantes dans les bureaux.

| 1785                                                 | 02.31<br>84.40 |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 1786                                                 | 02.31<br>84.40 |
| O E                                                  | •              |
| 1787 5                                               | •              |
| 1788 6                                               |                |
| 1789 6                                               | 19,50          |
| Taux proportionnel des six dernières aunées. 612,092 |                |
| Cha bon de bois.                                     |                |
| En 1784, vo'es de seize boisseaux chacune, (ou cinq  |                |
| boisseaux anglais)                                   | 0,10           |
| 1785                                                 | 3,319          |
| 1786 76                                              | 7,900          |
| 1787                                                 |                |
| 1783 74                                              |                |
| 1789                                                 |                |
| Taux moyen                                           |                |
| Oui-sont égaux à cordes de bois 38,107               |                |
| Taux proportionnel du bois et du charbon 650,198     |                |

<sup>(1)</sup> De la Lande, des Canaux de navigation, page 373.

<sup>(2)</sup> Recherches sur la houille d'engrais, par M. de Laille-Vault, in-12. 1783, tome II, page 21.

M. Necker nous dit que Paris contient 660 mille habitans; en supposant qu'ils fassent 66 mille familles, la consommation sera d'environ dix cordes par famille. La consommation de bois, seulement de Dion, de dix mœuls, de soixante-quatre pieds cubes, est de six cent quarante pieds, ou quatre cordes et demie de Paris. La consommation de bois et de charbon de bois de Paris, à cent quarante pieds cubes, est de quatorze cents pieds. La différence entre ces deux villes n'est pas plus grande qu'on ne doit s'y attendre, si l'on considèré les manufactures de Paris, le grand nombre de ses hôtels, et que c'est le centre de toutes les richesses et du luxe. Nous devons d'ailleurs supposer que les 5 millions 709 mille 270 individus, qui vivent dans toutes les villes de France (selon le résultat d'un dernier dénombrement), forment, sans compter Paris, un million de familles; et nous pouvons leur accorder, selon le registre de Dijon, y compris le charbon de bois, cinq cordes à chacune. Au reste de la population de France, savoir: à 4 millions de familles, quatre cordes par famille

pour 300 mille familles; et deux cordes demie aux autres 3 millions 700 mille.

| Paris, à dix cordes                                | 660,000   |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Autres Villes, à cinq                              |           |
| Trois cents mille familles provinciales, à quatre. | 1,200,00  |
| Trois millions sept cents mille ditto, à deux 1    | 9,250,000 |

Ce qui, au prix proportionnel de 301. fait 483,300,000 L

16,110,0

Nous devons ensuite nous instruire de produit des bois du royaume. En voici données.

| PLACES.                             | Anniées<br>de cru. | PRODUAT<br>par an. |               | R O D<br>acte |             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| SénarLiancourt                      | · <b>20</b><br>12  | 24 liv.            | liv<br>o<br>o | 16<br>8       | 6 8 4       |
| Falaise<br>Normandie<br>Coulommièrs | 19                 | 22<br>20           | 0             | 11            | 6           |
| Mareuil                             | 9<br>20<br>20      | 20<br>15<br>12     | 0             | 10<br>18      | 0<br>6<br>4 |
| Metz<br>Lunéville                   | 210                | 10<br>3            | 0             | 15            | 9           |
| Besançon                            | 25<br>15           | 8                  | 0             | 8<br>12       | 9           |
| Taux proportionnel                  | 17                 | 3 ½                | 0             | 12            | 0.          |
|                                     | -/                 | -                  | , Y           |               |             |

(1) M. Lavoisier estime le produit de tous le bois de la France à 120,000,000 de livres. Résultat d'un ouvrage, 1791, page 35. J'approcherois probablement plus de la vérité, en disant que la conson;

| Récapitulation.                                      |                                                                  |                                                    |                                                                                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                      | Acris.                                                           | RENTE<br>par Acre.                                 | TOTAL.                                                                              |  |  |  |
| erres de labour<br>et luzerne<br>shsignes<br>rairies | 75,000,000<br>24,000,000<br>5,000,000<br>4,000,000<br>23,000,000 | à 18 <sup>#</sup> 14J<br>14 8<br>92<br>50 0<br>2 0 | 1,402,500,000 <sup>††</sup> - 346,50 >,000 - 460,000,000 - 200,000,000 - 46,000 000 |  |  |  |
|                                                      | 131,000,000                                                      | 18 14                                              | 2,455,000,000                                                                       |  |  |  |

Quoique le produit des terres d'Angleerre soit beaucoup plus considérable que
elui des terres de France, cependant, sur
a totalité, la rente du propriétaire est
moindre; c'est à cause des vignes, qui font
près d'un cinquième des revenus de la
France. — Si par produit net on entend le
revenu, et si l'on n'entend pas cela, je ne
sais sûrement pas ce que l'on peut entendre, on trouve des estimations du
revenu dans plusieurs écrivains. Selon
M. de Forbenais (1), il est de 800 millions;
ce qui est éloigné, au moins des deux
tiers, de la vérité. Un autre (2) l'estime

<sup>(1)</sup> Prospectus sur les Finances, 1789, page 11.

<sup>(2)</sup> Crédit National, 1789, page 135.

ainsi qu'en Angleterre, comme on me l' généralement raconté; or cette métholi de l'acquérir ne change rien à notre calcul puisque le bois est aussi évidemment pre duit que s'il étoit tout vendu. Je suiscepen dant d'avis qu'il y a des familles trop par vres, et trop mal situées pour pouvoir, pa aucun moyen, se procurer une pareille con sommation. Mais d'un autre côté, si nor faisons entrer dans notre calcul. comm cela doit être, les vastes forges de fer, nombreuses dans la Franche-Comté, le Li mosin, la Lorraine et d'autres provinces, et les fonderies considérables, les verreries les salines (1), et autres manufactures, qu consomment des quantités immenses de bois, nous serons convaincus que ce déficit est amplement compensé, sans oublier la consommation qui se fait en bâtimens et en vaisseaux (2).

<sup>(1)</sup> Les salines de la Franche-Comté et de la Lorraine consomment sept centseinquante millequintaux, à 2 livres par quintal, de bois seulement; c'est une somme de 1,500,000 liv. Recherches et consid. sur les finances, in-8°. 1789, tome II, page 163.

<sup>(2)</sup> Crédit National, page 105.

|                                                                                                              | Produit.                                                                                |                                                       | 193                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Acres, selon les cartes<br>Aures, selon la conso                                                             |                                                                                         | 18,8                                                  | \$17,470<br>257,101                      |
| Proportion des de                                                                                            | eux                                                                                     | 21,                                                   | 7,255                                    |
| Ce qui, à 16 livres pa                                                                                       | ır acre, fait                                                                           | <b>3</b> 92, <b>5</b> 96,5                            | 60 liv.                                  |
| Le marquis de<br>pas de la donné<br>quantité à 30 m                                                          | e sur laquelle                                                                          | il calcu                                              | le la                                    |
| pas de la donné<br>quantité à 30 m<br>probable qu'il<br>celles sur lesqu<br>deux résultats p<br>l'autre.     | se sur laquelle<br>nillions; mais<br>a eu d'autre<br>nelles je me su<br>neuvent se fort | il calcu<br>comme<br>s bases<br>s fondé               | le la<br>il est<br>que<br>, les          |
| pas de la donné<br>quantité à 30 m<br>probable qu'il<br>celles sur lesqu<br>deux résultats p<br>l'autre.     | se sur laquelle<br>nillions; mais<br>a eu d'autre<br>nelles je me sui                   | il calcu<br>comme<br>s bases<br>s fondé<br>ifier l'un | le la<br>il est<br>que<br>, les          |
| pas de la donné quantité à 30 m probable qu'il celles sur lesqu deux résultats p l'autre.  Terres de labour. | se sur laquelle<br>nillions; mais<br>a eu d'autre<br>nelles je me su<br>neuvent se fort | il calcu comme s bases s fondé ifier l'un  Acr        | le la<br>il est<br>que<br>, les<br>1 par |

Un auteur moderne a estimé les prairies à 15 millions d'arpens, c'est-à-dire, à un quart de son estimation des terres de labour. Je ne vois pas, par les notes que j'ai prises dans tout le royaume, qu'elles montent à un tiers de cette quantité. Les Tome III.

grands chemins, les rivières, les étangs, etc. 32,185,008

les landes qui ne produisent pas de bois, les

bestiaux, sur de vastes étendues de terres bourables, sont nourris, sans prairies, av du trèfle et de la luzerne, etc. Il se trouve provinces, où il n'y en a pas, excepté su le bord des rivières, et leur largeur da ces endroits n'est pas considérable. La cha rue va jusqu'aux eaux de la Marne, et long de la Loire il se trouve fort peu d prairies, souvent même il n'y en a pas On voit sur les rives de la Seine de collines de craie, couvertes de bois, des plaines graveleuses mises en labour beaucoup de labour le long de la Garonne et des vignes et des rochers sur le Rhône. La Saône est environnée de vastes prairies mais on les trouve plus généralement près des petites rivières que des grandes, et elles sont peu considérables en comparaison de la quantité de terres de labour. Le même auteur remarque que les vignobles paroissent à tout le monde occuper plus de terrein que les prairies; conséquemment elles ne montent pas à 5 millions d'acres, espace occupé par les vignes. Nous avons trouvé que le produit brut du royaume, par une autre méthode de calculer, alloit à 5,240,000,000 de livres. Les détails dans

squels je viens d'entrer donnent le résult suivant :

|                                    | ACRES<br>d'Angleterre.                                                                                               | ARGENT<br>de France.                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ics, riches paurages.<br>rne, etc. | 70,000,000 à 40 l.<br>5,000,000 — 175<br>24,000,000 — 16<br>4,000,000 — 100<br>5,000,000 — 100<br>23,000,000(1) — 10 | 2,800,000,0001.<br>875,000,000<br>384,000,000<br>400,000,000<br>200,000,000 |
| _                                  | 131,000,000 — 40                                                                                                     | 5,189,000,000                                                               |

De-là il est évident que le dernier calcul, qui est fait sur des données différentes de telles de l'autre, est un calcul modéré. Il en approche cependant autant qu'on devroit s'y attendre, en prenant des bases si différentes. Les vignes, les prairies, et la luzerne, sont ici les seuls objets qui ont éprouvé quelque amélioration; et il seroit heureux pour la France qu'elles occupassent un terrein proportionné à leur valeur. Le

<sup>(1)</sup> M. Roland de la Platière m'a informé, à Lyon, qu'en général les terres incultes ou les bruyères se vendent le tiers du prix des bois; si leur produit étoit proportionné, il sezois de 5 ou 6 livres par acre; mais dans l'estimation actuelle les parties y sont comprises.

produit des terres de labour est sans don beaucoup au-dessous de ce qu'il pourre être. Le produit des terres labourables en Angleterre, peut être évalué, sar s'écarter de la vérité, à 50 schelin par acre, ou 15 schelings de plus que cell de France; ce qui fait, dans 70 million d'acres, une différence de 52,500,000 lin sterlings; ou , argent de France, 1 millis 260,000,000; et personne ne devroit regar der cela comme le dernier degré d'amélie ration, puisque ce calcul comprend touts les terres de labour d'Angleterre, dont il a de vastes étendues fort mal cultivées. Pa un calcul fait avec beaucoup d'attention les terres de labour de ce dernier royaume à 15 schelings par acre de rente, bie gérées, rapportent un produit propor tionnel de 3 liv. 14 s. 7 den. sterling par acre, ce qui est beaucoup plus de double du produit de la France. Ving sept millions d'acres de pâtures et d bruyères, à 10 livres l'une dans l'autr (estimation plutôt trop haute que tro basse), offrent un vaste champ à de grande améliorations. Il y en a très-peu, qui n soient pas susceptibles d'être cultivées; or,

si l'on cultivoit dix millions de ces acres. ce qui est très possible, de manière à ce qu'ils rapportassent seulement 48 liv. par acre, les 480,000,000, qui en seroient le produit, fourniroient de vastes ressources au royaume. Les écrivains français varient beaucoup sur la question du produit brut de la France. Le marquis de Casaux l'estime à 2,000,400,000 livres (1). Un autre écrivain moderne, à 5,015,500,000 l. (2). Un autre dit (3) qu'il est de 1,780,330,000 livres. M. de Tolozan le porte à un milliar 826,000,000 de livres (4); et M. Dellay d'Agier, de l'Assemblée nationale, à un milliar 449,200,000 livres (5). — Ces calculs n'étant fondés sur aucunes données, qui puissent les autoriser, n'ont d'autre mé-

<sup>(1)</sup> Questions d examiner, avant l'assemblée des états - généraux, page 36, 1788.

<sup>(2)</sup> Apologie sur l'Edit de Nantes.

<sup>(3)</sup> La Subvention territoriale en nature, par M. Garnier de Saint-Julien, 1789, in 8° p. 24.

<sup>(4)</sup> Mémoire sur le commerce de la France, in 4°. 1789, pag: 20.

<sup>(5)</sup> Balance du commerce, 1791, tome II,

rite que celui de la consecture, et d'av procher ainsi plus ou moins de la vérité ce ne sont que des hypothèses. — Il et plus aisé de calculer le produit de France que ses revenus, par la raison de diverses méthodes de loner ou d'adminis trer les terres. Nousne serons cependant pa bien éloignés de la vérité, en estimant la rente des terres de labour et de la luzerne 18 livres 14 sols, ce qui est la proportica de mes notes sur ce sujet; celle des bois, 14 livres 8 sols; celle des vignes, à huit et demi pour cent sur un achat de 1080 liv. celle des prairies, à la moitié du produit, ou à 50 liv.; et les pâtures et les bruyères à 2 livres; ce qui n'est probablement pas trop bas, puisque, dans une infinité de pays, on les donne par-dessus le marché des terres qui les avoisinent; dans léquel cas, quoique leur produit soit d'une grande importance pour le tenancier, elles ne rapportent rien au propriétaire.

| • • •                                                        | Récapitul                                                        | ation.                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Acris.                                                           | RENTE<br>par Acre.                                  | TOTAL.                                                                  |
| Perres de labour ct'luzorne  loïs  Vignes  rairies  lruyères | 75,000,000<br>24,000,000<br>5,000,000<br>4,000,000<br>23,000,000 | à 18 <sup>#</sup> 14,5<br>14 8<br>92<br>50 0<br>2 0 | 1,402,500,000 <sup>††</sup> 346,50 1,000 460,000,000 200,000 46,000 000 |
|                                                              | 131,000,000                                                      | 18 14                                               | 2,455,000,000                                                           |

Quoique le produit des terres d'Angleterre soit beaucoup plus considérable que celui des terres de France, cependant, sur la totalité, la rente du propriétaire est moindre; c'est à cause des vignes, qui font près d'un cinquième des revenus de la France. — Si par produit net on entend le revenu, et si l'on n'entend pas cela, je ne sais sûrement pas ce que l'on peut entendre, on trouve des estimations du revenu dans plusieurs écrivains. Selon M. de Forbenais (1), il est de 800 millions; ce qui est éloigné, au moins des deux tiers, de la vérité. Un autre (2) l'estime

<sup>(1)</sup> Prospectus sur les Finances, 1789, page 11.

<sup>(2)</sup> Crédit National, 1789, page 135.

à un milliar 794 millions. Un troisième se trompe assez grossièrement, pour n le porter qu'à 23 millions (1); un qua trième (2), dit qu'on suppose qu'il passé un milliar. M. de Calonne (3), après plusieurs comparaisons, le porte à 1 millia 500 millions. Mais que doit-on penser des connoissances politiques des parlement du royaume, qui déclarèrent que 600 millions d'impôts étoient plus que les dem tiers, et faisoient même les trois quarts de la totalité du revenu territorial de France (4)? - Par ces expressions, ils ont dû entendre le produit brut du sol; c'est pourquoi ils étoient éloignés de cinq sixièmes de la vérité.

<sup>(1)</sup> Essai de Patullo, sur la culture du Bengale. Un autre ouvrage du même auteur: Essai sur l'amélioration des terres, in-12. 1758, fort ci é par les écrivains français.

<sup>(2)</sup> Réflexions sur une question d'économie politique, par M. Varenne de Fenille, in-8°. 1790, page 24.

<sup>(3)</sup> Requete au roi. in-8°. 1786, page 155.

<sup>(4)</sup> Arrêtés du Parlement de Grenoble, du 21 août 1787, du parlement de Toulouse, du 27, et da parlement de Besançon, du 30.

## CHAPITRE XVII.

DE LA POPULATION DE LA FRANCE.

Comme le sujet de la population est beaucoup mieux traité, en saisant des recherches sur l'industrie, l'agriculture, la division des propriétés territoriales, etc., je me contenterai d'offrir au lecteur quelques faits; recueillis en France avec soin, qui sont des données fort utiles pour des arithméticiens politiques. M. l'abbé d'Expilly, dans son Dictionnaire de la France ; estimé le nombre d'habitans de cet "empire, à a millions. Le marquis de Mirabeau (1) fait monter le dénombrement du royaume en 1755, à 18 millions 107 mille. Dans la Normandie,un million 665 mille 200; et dans la Bretagne, 847 mille 500. M. de Buffon, dans son Histoire Naturelle, porte la population du royaume à 22 millions 672 mille 77.

<sup>(1)</sup> L'Ami des Hommes, 1760, cinquième édit. tome IV, page 184.

M. Messance, dans ses Recherches su la Population, in - 4º. 1766, donn des détails, d'où il conclut que, dans plusieurs villes d'Auvergne, les naissances sont au nombre d'habitans comme i 24 ½ 10 10; les mariages annuellement comme 1 à 114 habitans; et les familles, l'une dans l'autre, composées de 5 1 12; ou que 24 familles contiennent 124 habitans. Dans différentes villes du Lyonnois, les naissances sont aux habitans, comme 1 à 231; les mariages par an, 1 sur 111 personnes, et les familles composées de 4 3 10 (1); 80 familles contiennent 381 habitans. Dans plusieurs villes de Normandie, les naissances sont aux habitans, comme 1 à 27 1 1 ; les mariages par ; an, 1 sur 114 personnes; les familles sont composées de 3 1/4 1/20, 20 représentent 76 habitans. Dans la ville de Lyon, les familles sont composées de 5 ½ ½; 60 représentent 316 habitans: et il s'en trouve peu dan cette

<sup>(1)</sup> Le comité de mendicité assure que chaque famille de France est composée de cinq personnes, parce qu'elles ont chacune trois enfans. Cinquième rapport, page 34.

ville où il y sit plus de 24 personnes. Dans la ville de Rouen, les familles sont composées de 6 personnes 10; et il y a 6 personnes ! - par maison. A Lyon, il meure tous les ans une personne sur 35 ½. Ai Rouen , 11 sur 27 1. Terme moven de la vie dans quelques paroisses de la généralité de Lyon, 25 ans; ditto, dans la généralité: de Rouen; 25 ans, 10 mois. A Paris, il y a annuellement une personne. qui meurt sur 30; une famille est composée de & personnes, et chaque maison encontient 24: 1, En comparant le nombre des naissances de Paris par mois, pendant quarante ans, il a découvert que les mois où les femmes concevoient davantage; étoient mai, juin, juillet et août; et que la mortalité fut, pendant quarante ans, comme il suit :

| ·                    |   |    |   |     |    | _          |   |    |    | _  |   |     |    |   |   |     |        |
|----------------------|---|----|---|-----|----|------------|---|----|----|----|---|-----|----|---|---|-----|--------|
| 3.0                  |   |    |   |     |    | <i>-</i> - | _ |    | -, |    | _ |     |    |   | , | _   |        |
| Mars<br>Avril<br>Mai | ٠ |    | ٠ |     | •  | ٠          |   | •  | ٠  |    | ٠ |     |    | • | • | •   | 77,802 |
| lvril                |   | ٠. |   |     | ٠. |            |   |    |    |    |   |     |    |   |   |     | 76,815 |
|                      |   |    |   |     |    |            |   |    |    |    |   |     |    |   |   |     | 72,198 |
| anvier               |   |    |   | •   |    |            |   |    |    |    |   |     |    |   |   | 1   | 69,166 |
| évrier               | - | -  | - | Ĭ.  |    |            | Ī | Ī  | Ī  | •  | • | ٠   | ٠. | • | ٠ | . 1 | 66.789 |
| Pécembre.            | • | •  | • | •   | •  | •          | • | •- | •  | •  | ٠ | •   | •  | • | • | •   | 60.709 |
| uin                  | • | •  | • | •   | •  | •          | ٠ | •  | •  | •  | • | •   | •  | • | • | •   | 60,926 |
| nillet               | • | •  | • | •   | ٠  | •          | • | •, | •  | •  | • | •   | •  | • | ٠ | •   | 58.272 |
| uillet               | • | •  | ٠ | •   | •  | •          | • | •  | •  | •- | • | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | •   | 57,339 |
| ctobre.              | ٠ | •  | • | ٠   | •  | ٠          | • | ٠  | •  | ٠  | • | •   | ٠  | ٠ | • | •   | 54,897 |
| eptembre             | ٠ |    | ٠ | . • | •  | •          | • | •  | •  | •  | • | •   |    | • |   |     | 54 339 |
| TO LETT DIE          |   | _  | _ | _   |    | _          |   | _  | -  |    |   | _   |    |   |   |     | 54,029 |
| Louis . Mod          |   |    |   |     |    |            | , |    |    |    |   | •   |    |   |   | .   | 52,479 |
|                      |   |    |   |     |    |            |   | _  | _  |    |   | - ' |    |   |   |     | 71.7   |

Il paroftroit, par ce tableau, que soleil a autant d'influence sur la santé de hommes que sur la végétation. Quel dons mage que nous n'ayons pas de semblables tableaux de villes dans toutes les différentes latitudes et circonstances, de litterre!

· A Clermont-Ferrand, il meurt annuel lement une personne sur 38. - A Carcassonne, une sur 22 1. - A Valence, une sur 24 €. - A Vitry-le-Français, une sur 23 €. --- A Elbeuf ; mae sur 29 2; -- A Louviers, une sur 31 1 .-- A Honfleur, une sur 24 -A Vernon, une sur 25. - A Gisors, une sur 29. - A Pont-Audemer, une sur 33. - A Neufchatel, une sur 24 1. - A Bont L'Evêque, une sur 26. - Au Havre, une sur 35. D'après une comparaison, dans sept des principales provinces du royaume, la population a augmenté en 60 ans dans la-proportion de 211 à 196, ou d'un treizième. Résultat général; — La France avoit, en 1764, 23 millions gog mille 400 habitans. M. Moheau (1) accorde aux provinces /les mieux peuplées 17 cents

<sup>(1)</sup> Recherches sur la population de la France, in 8.17780.

habitans par lieue carrée; et aux plus mauvaises, 500; terme moyen, 872; et à ce taux, il fait monter le total de la population de la France, à 23 millions 500 milleames, avec une augmentation d'un neuvième, depuis 1688. L'Isle d'Oléron a une population de 2 mille 886 personnes par lieue; et celle de Rhé, de 4 mille 205, Il calcule aussi qu'il meurt une personne sur 36, tous les ans, et qu'il en naît une sur 26. M. Necker, dans son ouvrage de l'Administration des Finances de la France, a écrit les particularités suivantes, qu'il est également nécessaire que nous ayons présentes à la mémoire: - Les naissances, dans tout le royaume, par an, d'après les années 1776, 77, 78, 79 et 80, étoient de 963 mille 207: - Ce qui, étant multiplié par 25 1, selon sa proportion, donne 24 millions, 802 mille, 580 habitans à la France. Il fait mention de l'erreur grossière des économistes, qui estiment la population du royaume à 15 ou 16 millions d'habitans. — Une autorité plus moderne, mais qui ne paroît pas fort exacte, fait monter la population du royaume à 25 millions 500 mille, dont le clergé est supposé composer 80 mille, la noblesse, 110 mille, les

protestans, 3 millions, et les juifs, mille (1). Le comité des impositions assur qu'en multipliant les naissances des villa de France par 30, cela donnera leur popu lation avec assez d'exactitude : mais elle n'est pas si grande dans les campagnes (2) En multipliant, selon cêtte donnée de 304 la population seroit de 28 millions 80 mille 219. Mais, beaucoup après toutes on autorités, l'Assemblée nationale a fait faire des recherches sur la population de l'empire, et elles ont donné une solution plus exacte qu'aucun des calculs précédens; cela s'es pratiqué par le moyen des rôles des taxes, dans lesquels toutes les personnes, non șujettes à l'imposition, sont enregistrées dans ce que nous nommerions des duplicata; et comme les ordres, pour faire ces rôles, sont positifs et explicites; que d'ailleurs il n'en revient aucun avantage à ceux qui cachent leur nombre, mais qu'au contraire ils sont, dans bien des cas, favorisés en raison du nombre de leurs enfans, on peut conclure que ce sont les guides les plus sûrs pour diriger nos calculs. En voici les détails :

<sup>(1)</sup> Bibliothèque de l'Homme Public, par MM. Condorcet, Peissonel et Chapelier, tome III.

<sup>(2)</sup> Rap. du comité d'imposit, sur les taxes, p. 27.

## T GÉNÉRAL de la population du royaume de France.

|                     |                   |                    | · /                |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| NO MS               | POPULATION<br>des | POPULATION des     | TOTAL              |
| des                 | VLLES             | VILLAGES<br>et des | de la              |
| DEPARTEMENS.        | Boungs.           | CAMPAGNES.         | POPULATION.        |
|                     |                   |                    |                    |
| in                  | 42,300            | 251,511            | 293,866            |
| isne                | 86,800            | 305,253            | - 392,053          |
| Ulier               | 42,800            | 203,280            | 246,080            |
| Alpes (basses)      | 38,060            | 180,606            |                    |
| Alpes (hautes)      | 29,500            | 151,833            | 181,333            |
| Ardèche             | 24,600            | 185,533            | 210,133            |
| Ardennes            | 62,100            | 113,260            |                    |
| Arrièges            | 31,400            | 139,266            | 170,666            |
| Aube                | 40,100            | 157,255            | 197,355            |
| Aude                | 48,400            | 203,120            | 251,520            |
| Aveiron             | 46,500            | 250,135            | 296,635            |
| Bouches-du-Rhône    | 163,200           | 1 <i>5</i> 8,933   |                    |
| Calvados            | 105,350           | 329,850            |                    |
| Cantal              | 39,950            | <b>23</b> 7,385    |                    |
| Charente            | 44,100            | 224.060            |                    |
| Charente inférieure | 89,128            | 279,300            |                    |
| Cher                | 47,900            | 228,366            |                    |
| Corrèze             | 32,750            | 221,692            |                    |
| Corse               | r 25-             | 2402               | 132,266            |
| Côtes d'Or          | 59,350            | 367,983            | 427,333            |
| Côtes-du-Nord       | 27,500            | 441,166            | 468,666            |
| Creuse              | 22,800            | 244,293<br>353 433 | 267,093            |
| Dordogne            | 51,900            | 353,433            | 405,333            |
| Doubs               | 36,500            | 187,500            | 224,000<br>224,000 |
| Drôme               | 29,900            | 323,409            |                    |
| Eure                | 76,600<br>44,350  | 186,c50            |                    |
| Eure et Loire       | 63,000            | 417,000            |                    |
| Finisterre          | 100,700           | 124,900            |                    |
| Gard                | 71,600            |                    | 253,653            |
| Garonne (haute)     | 54,600            |                    | 1                  |
| Gironde             | 200,000           |                    |                    |
| Z OHORUE            |                   | 1                  |                    |
| TOTAL               | 1,853,730         | 7,464,777          | 9,459,773          |
|                     | 1                 | i .                | i '                |

| 2 /          |                         | A all an areas       | ·••                              |                  |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| 100          | NO.W.                   | hanus trian          | nanut .z.o.                      |                  |
| X            | NOMS                    | POPULATION<br>des    | POPULATION<br>des                | 1                |
| M M H O      | des                     | VILLES               | VILLAGES<br>et des               | dela             |
| Š            | DÉPARTEMENS.            | .Bourgs.             | CAMPAGNES.                       | POPULATION       |
| R            | Do l'autro              | . 852 -2-            | - 167                            | . 15-            |
| 22           | De l'autre part Hérault | 1,853,730<br>108,700 | 7,464, <sub>777</sub><br>155,833 | 9,450,77         |
| 34           | Ille et Vilaine         | 50,800               | 439,866                          | 264,5<br>490,66  |
| 134          | Indre                   | 50,650               | 219,750                          | 270,40           |
| 36           | Indre et Loire          | 82,500               | 267,366                          | 349,86           |
| 37           | Isère                   | 33,700               | 269,873                          | 303,5            |
| 33           |                         | 30,900               | 218,700                          | 249,60           |
|              | Landes                  | 36,500               | 209,700                          | 246,20           |
|              | Loir et Cher            | 51,400               | 207,800                          | 250,20           |
| 141          | Loire (hau'e)           | 41,100               | 172,233                          | 215,33           |
| 42           | Loire inférieure        | 108,100              | 399,633                          | 507.73           |
| 43           | Loiret                  | 84,600               | 185,266                          | 269,86           |
| 44           | Lot                     | 40.000               | 212,900                          | 263,00           |
| 15           | Lot et Garonne          | 55,100               | <b>268,6</b> 66                  | 308,66           |
| 46           | Lozère                  | 19,400               | 176,326                          | 1 95,61          |
| 47           | Manche                  | 88,100               | · 242,566                        | 33o,66           |
| 48           | Vlarne                  | 75,200               | 206,466                          | 282 66           |
| 49           | Marne (haute            | 36,100               | 177,293                          | 213 39           |
| 50           | Vlayenne                | 73,600               | 248,53í <b>2</b>                 | 322,131          |
|              | Mayenne et Loire        | 94,000               | 200.666                          | 294.66           |
| 52           | Mourte                  | 65,900               | 314,356                          | 350.26           |
| 53           | Meuse                   | 58,1cc               | 194.160                          | 252,260          |
| 5.3          | Morbihan                | 42,400               | 448,260                          | 490.66           |
| 55           | Moselle                 | 67,000               | 223,133                          | 260,13           |
| 50           | Nord                    | 168.8cc              | 399.738                          | 568,53           |
| 57           | Nyèvre                  | 34,50c               | 218,100                          | 252,600          |
| 58<br>~      | Oise                    | 53,900               | 256,100                          | 320,00<br>386,13 |
| 59           | Orne                    | 57,80c<br>556,80c    | 328,333                          | 725,33           |
| (6c)<br>(51) | Paris<br>Pas-de-Galais  | 79,600               | 168,533                          | 526,66           |
|              | Puy-de-Dôme             | 82,55c               | 507,066<br>322.783               | 40±,33           |
| 63           | Pyrénées (basses)       | 55,490               | 231.455                          | 286,9            |
| 64           | Pyrénées (hautes)       | 35,000               | 122,506                          | 157,86           |
| 65           | Pyrénées Orientales.    | 31,100               | 131,033                          | 162,133          |
| 60           | Bhin (bas)              | 96,500               | 272,366                          | 362,869          |
| 150          | Bhin (haut)             | 29,500               | 276,633                          | 306,133          |
| ΰí.          | Rhone et Loire          | 215,400              | 460,440                          | 675,840          |
|              | TOTAL                   | 4,745.72             | 16,829,495                       | 21,701,281       |
|              |                         | . 1                  |                                  | Ci-cona          |

| dcs                                           | POPULATION des<br>VILLES<br>et<br>BOURGS.                                                   | POPULATIO.  des VILLAGES et des CAMPAGNES                      | TOTAL de la Population.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                             |                                                                | i de de la final d |
| tire.  laute) Loire.  drienre. Marne.  deux). | 4,745,720<br>18,700<br>60,100<br>66,500<br>184,650<br>52,300<br>106,900<br>56,300<br>91,600 | 261,316<br>293,3cc<br>214,1co<br>157,c33<br>294,533<br>171,5cc | 21,701,281<br>250,666<br>402,131<br>362,666<br>445,866<br>345,600<br>213,333<br>386,133<br>223,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (haute)                                       | 49,900<br>34,900<br>48,700<br>41,300<br>28,200<br>72,900<br>5,799,270                       | 140,033<br>291,800<br>360,566                                  | 226,133<br>281,600<br>181,333<br>320,000<br>439,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Les 11 - Santage                              |                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

in estimant les acres à cent trente un lions sept cents vingt-deux mille deux its quatre-vingt-quinze, on trouve que nombre, d'individus donne, à une étion près, cinq acres par tête. Cette portion feroitexactement cent trente-un lions huit cents quinze mille trois cents xante-dix acres. Si l'Angleterre étoit alement peuplée, par rapport à son terpoire, elle auroit, sur quarante-six mil
Tome III.

trois acres, plus de neuf millions d'ames; et, pour que nos deux isles eussent une population proportionnée à celle de la France, il leur faudroit dix-neuf millions huit cents soixante-sept mille dix-sept habitans; qu lieu qu'elles n'en ont que quinze millions.

Ce détail donne lieu à une observation très-curieuse; il paroît par-là qu'il n'y s pas un quart du royaume, qui habite dans les villes : circonstance très-remarquable, parce que, selon les observations ordinaires, qui sont sans doute fondées sur de faits, on a trouvé que dans les pays florissans la moitié des habitans résidoient dans les villes. Plusieurs écrivains ont, je crois, regardé cette proportion comme celle de l'Angleterre. La même probabilité a lieu, par rapport à la Hollande et à la Lombare die, qui sont les plus riches pays de l'End rope. Je suis enclin à attribuer ce fait sin gulier, par rapport à la France, à ce man que de succès dans son agriculture, qui l'ai remarqué dans presque toutes les par tics du royaume; je pense que c'est aussium dos résultats de l'extrême division du sol en petites propriétés. Il paroît également, par

tail que ses villes ne sont pas assez conrables, pour donner de la vigueur à l'inrie de la campagne, qui est encouragée roportion des demandes des villes pour productions de l'agriculture. Je n'auguère pu trouver de preuves plus cerres et moins équivoques de la justesse de remarques, sur la trop grande division propriétés territoriales et des fermes re royaume; et elle sert à démontrer he progrès des améliorations nationales pas été fort rapide en France. Il faut è ses manufactures et son commerce nt fait moins de progrès qu'il n'étoit sable de se l'imaginer, pour ne pas bir produit une plus grande proportion e celle d'un cinquième d'habitans dans villes. Une industrie plus active auroit puis long-tems purgé la campagne (pour reservir de l'expression de Sir James hart) de ces bouches superflues, - je ne pas de ces bras; car ces gens-là manat plus qu'ils ne travaillent; et c'est leur inque d'occupation qui devroit les chasdans les villes.—Ce tableau curieux de population fait naître une autre obser-

vation; j'ai fréquemment remarqué de mon journal que les grands chemins d environs de Paris sont déserts, en comp raison de ceux de Londres; que cette di férence est beaucoup plus grande que rel de la population, et que l'on s'apperço d'un manque de commence dans toutes! grandes routes du royaume, comme da les environs de Paris. Or il faut remarque que cette grande activité, que l'on rei contre par-tout sur les grands chemis d'Angleterre, provient du nombre, del grandeur et des richesses de ses villes, plu que d'aucune autre circonstance. Ce n'a pas la campagne, mais les villes qui dor nent cette circulation rapide d'un boute royaume à l'autre; et, quoiqu'au premis abord la France paroisse avoir l'avantag sur ce point, néanmoins un examen pl sérieux du sujet ne sauroit admettre v pareille conséquence. Dans la liste qui suivre, on trouvera certainement. l'avantage se trouve du côté de la colon anglaise.

| Angleterre:                                                                                                             | France.                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Londres. Dublin. Edimbourg. Liverpool. Bristol. Newcastle. Hull. Manchester. Birmingham. Norwich. Corke. Glasgow. Bath. | Paris. Lyon. Bordeaux. Marseille. Nantes. Le Havre. La Rochelle. Rouen. Lille. Nîmes. Saint-Malo. Bayonne. Versailles. |

La grande supériorité de Londres et de Dublin sur Paris et sur Lyon, rend toute la comparaison ridicule. Je crois, sans exagération, que Londres seul est égal à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, comme il paroit par les rôles de la population, et par les richesses et le commerce de toutes ces villes. Mais quand on refléchit que les villes d'Angleterre, etc., ne sont que des portions d'une population de 15 millions d'ames seulement, tandis que celles de France sont des fractions de 26 millions, la comparaison fait voir, au

premier coup-d'œil, la grande supériorité d'activité d'un pays sur l'autre (1).

De tous les sujets d'économie politique je n'en connois aucun qui ait donné lieu à tant d'erreurs que la population. Elle semble, depuis plusieurs siècles, avoir été regardée comme le seul signe certain de la prospérité nationale. Les politiques de ce tems-là, et la majorité des politiques actuels, ont été d'avis qu'il n'y avoit qu'à faire le dénombrement du peuple pour assurer le degré de prospérité d'un pays. Il y a vingt-deux ans que, dans mon voyage au Nord de l'Angleterre, 1769, je me suis mis en garde contre une pareille doctrine, et que

<sup>(1)</sup> Que doit on penser de ces politiques célèbres, les nobles de Dourdan, qui demandent des entrées aux portes des villes, non pas comme une bonns méthode d'imposition, mais pour arrêter la trop grande population des villes, « qui n'a jamais l'au que par l'abandon des campagnes ». Cahier, page 20. Le comte de Mirabeau, dans sa Monarchie Prisse sienne, a souvent recours à la même idée. — Il se trompe grossièrement, quand il dit que les habitans de la France étoient trois fois plus nombreux que ceux de l'Angleterre, s'il a voulu dire par l'Angleterre, comme on doit le supposer, l'Ecosse et l'Irlande conjointement, tome I, page 402.

fai en la présomption d'avancer, qu'il n'y a aucune nation riche ou puissante par le seal moyen d'une grande population ; il n'y a que les gens industrieux qui cons tituent la force d'un Empire ; j'ai répeté cette assertion dans mon Arithmétique politique, en 1774; et dans la seconde partie; en 1779, sur d'autres calculs et combinaisons. A-peu-près dans le même tems, un génie supérieur (Sir James Stuart) surpassa de heaucoup mes foibles efforts, et expliqua en maître les principes de la population. Long-tems après cette époque, d'autres écrivains ont paru, qui ont examiné le sujet dans son vrai point-de-vue; aucun d'eux n'a égalé M. Herenschwandt, qui, dans son Économie Politique moderne, 1786, et dans son Discours sur la division des terres (1), 1788, a pour ainsi dire épuisé le sujet. Je n'omettrai cependant pas de faire mention du rapport du comité de mendicité à l'assemblée nationale. Le passage suivant fait le plus grand honneur à son discernement. « C'est ainsi que » malgré les assertions, sans cesse répétées

<sup>(1)</sup> Voyez particulièrement, pag. 48, 51, etc.

» depuis vingt ans, de tous les éctivains » politiques qui placent la prospérité d'un repire dans sa plus grande population, » une population excessive, sans un grand rayall et sans des productions abon-» dantes, seroit au contraire une dévorante » surcharge pour un État; car il faudroit » alors que la même somme de travail fut » abandonnée à une plus grande quantité » de bras; il faudroit que cette excessive pop pulation partageât les bénéfices de celle » qui, sans elle, cut trouvé une subsis-» tance suffisante; il faudroit enfin néces-» sairement que le prix de ce travail baissât par la plus grande concurrence des tra-» vailleurs, d'où il résulteroit une indi-» gence complette pour ceux qui ne trou-» veroient pas de travail, et une subsis-» tance incomplette pour ceux mêmes auxw quels il ne seroit pas refusé (1) w.

La France elle-même fournit une preuve irréfragable de la vérité de ces opinions; car je suis parfaitement d'avis, par les observations que j'ai faites dans toutes les pro-

<sup>(1)</sup> Flan de travail du comité pour l'extinction de le mendicité, présenté par M. de Liancourt, in-b. 1790, page 6.

vinces du royaume, que sa population est si fort au-dessus de son industrie et de son travail, qu'elle seroit beaucoup plus puissante et infiniment plus florissante, si elle avoit cinq ou six millions d'habitans de moins. Sa trop grande population fait qu'elle offre de toute part un spectacle de misère, tout-à-fait incompatible avec le degré de prospérité nationale, auquel elle étoit susceptible de parvenir, même sous son ancienne forme de gouvernement. Un voyageur, moins attentif que moi aux objets de cette nature, doit appercevoir à chaque pas des signes non équivoques de détresse. Il ne trouvera pas cela surprenant, quand il considérera les prix du travail et des subsistances, et la misère qu'occasionne à la basse classe du peuple une petite hausse dans le prix du bled; misère qui ne manque jamais de s'accroître par la crainte qu'elle excite d'un manque total de subsistances. Les causes de cette grande population ne se trouvent surement pas dans la protection bénigne de l'ancien gouvernement, accordée aux basses classes de l'empire, car il les abandonnoit au contraire à la verge des ordres privilégiés. Il est cependant

juste de dire qu'il n'y avoit rien dans les principes de l'ancien gouvernement, qui fût assez directement contraire à la population, pour en empêcher l'augmentation. Plusieurs écrivains français nous ont souvent étourdi de leur croassement prophétique sur la désolation de ce royaume, avec à-peu-près autant de vérité que ce qui a été dit sur le même sujet en Angleterre. M. Necker, dans un passage fort sensé, leur donne à tous une réponse décisive, qui peut s'appliquer à l'état de l'Angleterre comme à celui de la France (1). La grande population de la France ne sauroit non plus être attribuée au climat, car les tableaux des naissances et des morts n'offrent rien de plus favorable dans ce pays que dans le nôtre. D'ailleurs, un climat beaucoup plus mauvais, tel que celui de la Hollande et de la Flandre, et d'une partie de l'Allemagne et de l'Italie, donne une plus grande population (2). Ellene peut non

<sup>(1)</sup> De l'Administration des Finances. OEuvres in-4°. Londres, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Un écrivain italien, fort ingénieux, estime la population de la France à 1290 ames par lieue; et celle de l'Italie, à 1335. Fabbroni, Reflexions sur l'Agriculture, page 243.

-plus être attribuée à la prospérité extraordinaire de ses manufactures; car les nôtres sont beaucoup plus considérables, en proportion du nombre d'habitans des deux pays.

J'attribue cette grande population à la division des terres en petites propriétés, qui est portée en France à un point, dont il n'y a point d'exemple en Angleterre. Tout cequi a la moindre apparence de subsistance engage les hommes à se marier. Un héritage de dix à douze acres, à diviser entre les enfans du propriétaire, est regardé comme un établissement permanent, et occasionne un mariage, dont les enfans meurent faute d'avoir assez de nourriture (1), ou retient les enfans à la maison, pour épuiser leurs parens, tandis qu'ils devroient être dans les villes. Dans

<sup>(1)</sup> M. Necker, dans la même section, citée cidessus, remarque que c'est le cas de la France; et
ebserve avec justesse que, en parlant de la population
d'un pareil pays où il se trouve une trop grande proportion d'enfans, un million d'ames ne signifie pas la
force ni le travail d'un million d'habitans, dans les
pays autrement constitués,

les pays, où il y a d'immenses que tités de terres incultes, susceptibles d' certain degré de fertilité, commepied des Pyrénées, appartenant à des col munautés, qui ont envie de les vendre l'économie et l'industrie, animées di désir de se marier et de s'établir, fles rissent beaucoup. Dans ces pays il y a un augmentation de population, qui ressemble en quelque chose à celle de l'Amérique et quand la terre est à bon compte, il ne sy trouve que peu de détresse. Mais, comme dans de pareilles circonstances la population est rapide, le moindre échec qu'éprosvent les subsistances, est accompagné d'un excès de misère ; il en est de même, lorsque les landes deviennent plus chères, ou qu'elles sont en grande partie vendues. ou qu'il y a des difficultés pour les acquérir, circonstances que j'ai souvent rencontrées dans ces montagnes. Du moment où il se présente quelque obstacle, la détresse de ces individus est proportionnée à l'activité età la vigueur, qui avoient excité la population. Il est visible que, dans les cas que je viens de citer, il n'y a jamais de misère. quand les manufactures et le commerce du

pays sont assertiorissans, pour avoir besoin de ce surcroît de population de la campagne ; a mesure qu'il paroît; car c'est-là précisément la balance des emplois, qui a lieu dans une société bien organisée la campagne engendrant des habitens, pour suppléer aux demandes et à la consommation des villes t des manufactures. La population angujentera peut-être avec trop de rapidité, dans tous les Empires, pour toette consommation. L'Angleterre est à cet égasd, par la prospérité sans égale de mes manufactures, dans une situation plus désirable qu'ancun autre pays de l'Europe, mais, en Angleterre même, la population est quelquefois trop rapide, comme il est facile de le vein par l'augmentation dangereuse de la man des paurres dans les villages ivar s'es manufactures, étant en grande particionployées pour une conhommation étrangère, sont souvent exposées à de manvais mamens, à un manque de domandes, qui prive d'emplois nombre d'individus. et les fait recourir à la paroisse pour obtenit des subsistances. Dépuis la fin de la guerre d'Amérique, il n'est cependant rien arrivé dans ce geure, et des septi ampées, qui

peuvent être décidément appelées les plus heureuses que l'Angleterre air jamais vues. On m'a souvent dit en France daisseries vous les terres incultes, plutôt que de les voir cultiver par peties portions, de peur d'une trop grande population fraire la culture; mais je désendrois la divission des petites fermes, qui est aussi nuis sible à l'agriculture, qu'elle est mertaines d'occasionner la misère des habitants.

Les éloges universels, accordés dune grandes subdivision, qui malheureusement sont parvenus jusques dans l'assemblée mationale, proviennent sans doute d'un manque d'examen des faits: parcourez les pays, où les propriétés sont extrêmentent divisées y et vous y trouverez (au moins c'est ce que j'ai généralement vu) beaucoup de détresse et de misère, et probablement une mauvaise agriculture. Emminez pau contraire, ceux où cette subdivision n'a pas eu lieu, vous trouverez une agriculture beaucoup meilleure et infiniment moins de misère; et si vous vouliez voir un canton qui éprouvât aussi peu de détresse que cela

toit compatible avec le système politique de l'ancien gouvernement de France, il fandroit nécessairement que vous allassies dans une province, où il n'y a pas du tout de petites propriétés; il faudroit que vous visitassiez les grandes fermes de la Beauce, de la Picardie, de la Normandie Et de l'Artois; et là vous ne trouveriez pas plus de population que celle qui est régulièrement employée, et régulièrement payée; nì, malgré cette règle, vous trouviez dans de pareilles provinces beaucoup de détresse, il y auroit vingt contre un à parier que ce seroit dans une paroisse, qui a des communes, qui tentent les pauvres à nourrir des bestiaux, - à avoir des propriétés, et conséquemment de la misère. Quand vons voudrez entreprendre ce voyage politique, terminez-le par l'Angleterre, et je vous ferai voir une race de paysans bien vêtus, bien nourris, bien abreuvés de leur superflu, bien loges et à leur aise; cependant, parmi eux, il ne s'en trouve pas un sur mille qui ait des terres ou des bestiaux. Quand vous aurez examiné tout cela, retournez à votre tribune, et prêchez-y, si vous voulez, en faveur d'une fréquente division des propriétés territs riales. Il y a encore deux erreurs grossières relativement à ce sujet, dont il est à-propt de faire mention ; ce sont l'encouragement donné au mariage, et l'idée d'important attachée à attirer les étrangers. Ces prim cipes ne sont aucunement fondés dans u pays tel que la France. Le mal dominant du royaume, c'est de posséder un si grand nombre d'habitans, qu'il ne peut ni la employer, ni les nourrir : pourquoi dom encourager le mariage ? Faut-il faire naim un plus grand nombre d'hommes, parci que vous en avez déjà plus que vous m pouvez employer! Il y a déjà une i grande concurrence pour la nourriture, que vos concitoyens meurent de faim; or sont dans la misère; et vous voulez encor rager la population, afin d'augmente cette concurrence Vous devriez employe une politique contraire. Vous devries peut-être mettre des entraves au mariage de ceux qui ne peuvent pas démontrer qu'is ont la perspective de maintenir les enfans: qui en seront le résultat. Mais pourquei encourager des mariages, qui sont sûrs d'avoir

d'avoir lieu dans tous les cas où cela doit être?— Il n'y a aucun exemple de l'établissement d'un grand nombre d'emplois, qui n'ait occasionné un nombre proportionnel de mariages. Votre politique est donc au moiss inutile, si elle n'est pas pornicieuse.

Il n'est pas plus sage de chercher à attirer les étrangers dans un royaume tel que la France. Tandis que vos paysans meurent de faim, faute d'emplois, il n'est pas raisonnable de vouloir importer des étranuers, qui ne serviroient qu'à en augmenter la concurrence, ainsi que le manque dés choses de première nécessité, déjà insuffisante pour la population du royaume. Tels cependant doivent en être les effets, si les nouveaux venus sont des gens industrieux; s'ils sont de la haute classe, leur émigration sera. fort peu importante, et n'est pas un objet de saine politique; ils ne quitteront pas leur patrie, pour obtenir de l'emploi dans un autre pays, mais à cause d'une mauvaise politique adoptée chez eux. De pareils exemples ne se trouvent pas dans le cours des événemens ordinaires. il taut, pour les produire, des persécution

telles que celles d'un duc d'Albe, ou la révocation de l'édit de Nantes. L'humanité seule exige que tous les pays tendent les bras à de pareils fugitifs; et, en les recevant, ils peuvent en retirer des avantages considérables, comme cela arriva à l'Angleterre; mais ces sortes d'émigrations ne sont pas celles auxquelles je fais allusion; j'entends plutôt l'établissement de colonies, semblables à celles que le roi d'Espagne a établies dans la Sierra-Morena. Il importa de pauvres Allemands, en dépensant des sommes immenses, et leur fournit zous les objetsnécessaires pour établirde pezites fermes dans ces déserts; tandis que toutes les villes d'Espagne sont remplies de fainéans et de vagabonds, qui ne doivent leurs moyens d'existence qu'à des évêques ou à des couvens. Supprimez graduellement cette charité aveugle, mère d'une infinité d'abus et de maux, et donnez en même-tems de pareilles occupations à vos propres pauvres; par cette politique, vous n'aurez pas besoin d'étrangers, et vous pourrez établir dix familles espagnoles pour la dépense que vous occasionnera l'établissement d'une seule famille alle-

mande. On entend souvent parler d'un manque de population en Espagne et dans d'autres pays ; mais de pareilles idées ne sont, en général, que le résultat de l'ignorance, puisque tous les pays mal gouvernés sont ordinairement trop peuplés. L'Espagne, à cause de la leauté de son climat, l'est certainement eaucoup trop, malgre son manque apparent d'habitans; car, comme nous l'avons démontré ci-dessus, le pays qui contient plus habitans qu'il ne peut en entretenir par l'industrie, où ils sont obligés de mourir de faim, ou de vivre des charités des autres, est évidemment trop peuplé (1); et l'Espagne est peut être le pays le mieux peuplé de l'Europe, en proportion de son; industrie. Quand la grande maladie d'un

<sup>(1)</sup> Un auteur italien, avec qui j'ai eu le plaisir de converser à Turin, observe avec beaucoup de justesse, a Quando la populazione è proporzionata ai prodotti della natura è dell'arte, è vantaggiosa ad una nazione, altrettanto è nociva una populazione soverchia ». L'abbata Vasco, riposta al quesito proposta dalla reale acad. delle scienze, etc., in-8°, 1788, page 83.

Empire est de posséder un plus grand nombre d'habitans qu'il n'y a de sagesse dans ses institutions politiques pour la gouverner, le remède n'est pas d'attire des étrangers, — il se trouve beaucomp plus près.

Consommation de Paris, de Bœufs, de Veaux, de Mouton, et de Cochons, comme elles se trouvent dans les livres d'entrées.

| Années                                                                                                                               | Barups.                                                                                                                                                                          | VEIAUX.                                                                                                                                     | MOUTONS                                                                                                                                                                                                       | le o c move                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | VERUA.                                                                                                                                      | M 0 0 1 0 N 3.                                                                                                                                                                                                | Ç y Ç b oxa                                                                                                                                                                                |
| 1767<br>1768<br>1769<br>1771<br>1772<br>1773<br>1774<br>1775<br>1776<br>1777<br>1778<br>1779<br>1780<br>1781<br>1782<br>1783<br>1783 | 68,763<br>6),985<br>66,587<br>66 818<br>65,360<br>65,324<br>68,325<br>68,326<br>71,755<br>73,606<br>71,488<br>71,488<br>71,488<br>72,107<br>71,042<br>72,107<br>71,042<br>73,846 | 106,579 112,649 111.608 110,578 107,598 101,791 99,749 103,247 109,231 104,650 107,292 104,825 99,932 104,825 99,533 100,706 98 478 100,112 | 358,577<br>344,320<br>333,916<br>33-,013<br>314,124<br>293,946<br>309,137<br>309,573<br>309,662<br>328,505<br>343,300<br>3.8,868<br>324,028<br>308,043<br>317,481<br>316,563<br>321,627<br>327,034<br>327,034 | 37,899<br>32,299<br>36,186<br>36,712<br>30,753<br>28 610<br>29,391<br>30,032<br>32,722<br>37,740<br>35,823<br>36,204<br>38,211<br>41,419<br>41,205<br>44,772<br>30,177<br>30,621<br>28,697 |

Proportion par an. — Bœufs, 59,883; Veaux, 103,271; Moutons, 323 762; Cochons, 36,332.

Ce sont les nombres pour lesquels on paye les droits; mais les commis de la douane estiment ce qui passe en contrebande à un sixième de ces nombres (1).

La consommation de la farine est de 1500 sacs par jour, pesant chacun 320 livres. Il faut neuf septiers de grain pour remplir quatre de ces sacs de farine; c'est donc 3375 septiers de grain par jour. Cela fait, par an, un million, 231 mille, 875 septiers; Lesarithméticiens politiques de France s'accordent pour fixer la consommation de grain des habitans de tout le royaume à trois septiers par tête, l'une dans l'autre; mais cela ne nous mène pas à la connoissance de la population de la capitale,

<sup>(1)</sup> Il paroitra, sans doute, étrange qu'une marchandise, telle que des bœufs, puisse se passer en contrebande, et en si grand nombre; mais il y a mille moyens de le faire; on en a découvert un, et l'on suppose qu'il en existe encore plusieurs du même genre: on avoit fait un souterrain, qui passoit sous le murs de la ville, et qui conduisoit dans la cour d'un boucher dans Paris; on y fit, pendant long-tems, passer des troupeaux entiers, avant qu'il fût découvert. Les commis des barrières étoient persuadés qu'il passe soit un sixième des denrées en contrebande.

parce que l'immense consommation de viande, que l'on y fait, doit considérablement diminuer cette proportion. On peut probablement l'évaluer à deux septiers, ce qui donnera, pour la population, 615 mille 937 individus. La population, selon le compte de M. Necker, étoit de 660 mille ames. Le dénombrement de 1790 ne la faisoit monter qu'à 550 mille 800; et il y a bien des raisons de croire que la révolution avoit causé cette diminution, au moins dans le nombre d'habitans de la capitale. Cette assertion est, outre cela, justifiée par la consommation, qui n'est aujourd'hui que de 1350 sacs de farine par jour, ou qui est réduite d'un dixième; ce qui, en raison de deux septiers par tête, donne une population de 554 mille 344; et comme ce total ne diffère que d'à-peu-près 2000 de celui du dénombrement, il prouve que deux septiers par tête est une estimation assez juste.

Quoique ce calcul ne s'accorde pas parfaitement avec celui de M. Necker, il en approche néanmoins davantage que les calculs du docteur Price, et de cet habile arithméticien politique, M. Howlet.

Comme le dernier dénombrement de Paris montre que sa population étoit (en raison de sa consommation de grain,) de 615,937 indivious, quand ses naissances alloient à 20,550, ce fait confirme le calcul général de toute la France, que les naissances des grandes villes peuvent se multiplier par trente, pour en connoître la population; car le nombre de naissances, ci-dessus mentionné, fait 616,500; ce qui approche tellement de la vérité, que la différence n'est pas digne d'attention. Le multiplicateur de M. Necker est absolument confirmé; et le résultat qui donne à la France une population de 26 millions d'ames, a prouvé que le docteur Price, qui l'avoit estimée à 30 millions, a commis une erreur aussi grossière en plus, dans son estimation de la population de la France, que celle qu'il a commise en moins, au sujet de l'Angleterre, comme M. Hawlet le lui a prouvé. Il semble que le sort de ce calculateur ait été d'être réfuté sur presque tous les sujets politiques qu'il a traités ; les maux des enclos, la diminution d'habitans en Angleterre, - la population de la France - et la ruine d'une multitude de sociétés

annuelles, annoncés d'une manière si dogmatique, qui ont fleuri en proportion des maux qu'il leur a prédits. La consommation de vin de Paris, taux proportionnel pour les derniers vingt ans, a été de 230,000 à 260,000 muids par an; proportion, 245,000. En 1789, elle n'alla qu'à 50,000 muids, à cause de la contrebande, pendant ces tems de confusion et de désordre. Dans 245,000 muids, il y a 70 millions, 560 mille pintes de Paris; œ qui porte la consommation journalière à 193,315 pintes; si l'on ajoute à cela, selon le calcul des commis aux barrières, un sixième passé en contrebande, on trouvera 225,534, ce qui donne un tiers de pinte et un dixième de tiers par tête journellement. Il est très-difficile de calculer la consomanation de la viande, parce que le poids des bestiaux n'est pas marqué; on ne peut que la deviner, c'est pourquoi le lecteur ne regardera ce qui suit que comme une simple conjecture. J'ai examiné, dans différens tems, plusieurs centaines de bœufs. et je les estime l'un dans l'autre à 840 liv. pesant; mais comme il y en a sans donte de plus petits, ne les comptons qu'à 700 liv.

et ne parlons plus, dans ce cas-ci, de ce qui passe en contrebande; car, quoique, sur le total des denrées, la contrebande puisse monter à un sixième, elle n'est sûrement pas si forte snr l'article des bœufs: estimons les veaux à 120 livres pesant, les moutons à 60, et les cochons à 100.

| Moutons 323,70 | 3 à 700 liv. font 48,9 8,100 l.p<br>1—120<br>2—60 19,4:5,720<br>2—100 3,633,200 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (1)      | 84,369.540                                                                      |

Cette quantité, divisée entre une population de 615,937, donne à chaque individu 136 liv. de viande pour sa consommation annuelle, ou plus d'un tiers de livre par jour. Pendant les mêmes vingt années,

<sup>(1)</sup> Long-tems après que ceci fut écrit, j'ai reçu les résultats d'un ouvrage de M. Lavoisier, 1791, dans lequel il donne un tableau de la consommation de Paris; mais je ne sais sur quelle autorité. Pour avoir le peids par tête, il estime le total de toutes les viandes à 82,300,000 livres pesant.

la consommation de Londres a été par antaux moyen, de 92,539 bœufs et de 649,36 moutons (1). Les bœufs pesoient probable ment 840 livres chacun, et les mouton 100 liv.; lesquels deux articles seuls, san compter les veaux et les cochons, for 142 millions, 669 mille, 660; cependar ce nombren'est pas, à beaucoup près, tou ce qui est amené à Londres; car le tou ne sauroit s'estimer avec certitude, par que les bestiaux ne payent pas de droit d'entrée comme à Paris.

La consommation de Brest est, selon la registre de 1778, lorsque 22,000 ames, dans 1900 maisons consommoient 82,000 bois seaux de grains de toute espèce, de 150 la pesant chacun, de 16,000 barriques de viset d'eau-de-vie, et de 1000 barriques de cidre et de bierre (2). Cette consommation fait par tête — grain, deux septiers ; de 240 liv. pesant par an; — vin, eau de-vie,

<sup>(1)</sup> Report of the com. of the court of common council, 1786, folio, page 75.

<sup>(2)</sup> Encyclopéd. méthodique, marine, tome 1, partie I, page 198.

bierre et cidre, un tiers de pinte, par tête, par jour.

Nancy consommoit, en 1733, quand il contenoit 19,645 habitans:

Bœufs, 2,400. — Veaux, 9,073. — Moutons, 11,863. — Total, 23,338. Il consommoit donc plus d'un de ces animaux par tête, selon sa population.

En 1738, quand il contenoit 19,831 habitans, il consommoit,

Bœufs, 2,309. — Veaux, 5,038. — Moutons, 9,549. — Total, 16,896 (1). Plus de trois quarts chacun.

La consommation de Paris est de trois quarts de bête par habitant. Comme le plus beau bétail du royaume est envoyé à la capitale, la proportion du nombre devroit être moindre; mais les richesses de cette capitale justifieroient la supposition d'une plus grande consommation comparative.

<sup>(1)</sup> Descript. de la Lorraine, par M. Durival, trois tomes in-4°. 1778, tome II, page 5.

## CHAPITRE XVIII.

DE LA POLICE DES GRAINS EN FRANCE.

DE tous les sujets que nous avons traités, la police des grains est la plus propre à prouver jusqu'à quel degré de folie peuvent se porter des hommes qui montrent cependant du bon sens, en raisonnant sur d'autres matières. L'un d'eux nous dit, (je me borne à des autorités françaises, étant maintenant occupé à faire des recherches dans ce royaume,) que le prix est exactement en proportion de la quantité de grain, et de la quantité d'argent qui se trouve en même-tems dans le royaume (1); et que, lorsque le bled vaut 36 livres le septier, c'est une preuve qu'il n'y en a pas la moitié assez pour atteindre la moisson (2). — Il propose d'établir des magasins dans tous les marchés, et de

<sup>(1)</sup> Considérat. sur la cherté des grains, par M. Vaudrey, 1789, in-8°. page 5.

<sup>(2)</sup> Ibid. pages 7, 8, 19.

défendre, sous peine d'amende trèsrigoureuse, un prix au-dessus de 24 liv. Cette méthode ne tarderoit pas à le faire monter, en très-peu de tems, à 50 liv., et peut-être à 100. Il est promyé que le prix du grain ne dépend pas de la quantité d'argent, par la hausse subite occasionnée par des alarmes, dont cet auteur a dû voir un exemple l'année même qu'il publia ses pensées; car à peine le mémoire de M. Necker à l'Assemblée nationale eut-il paru, que le grain augmenta, en une semaine, de 30 pour cent; cependant il restoit dans le royaume la même quantité d'argent et de grain qu'avant la publication de ce mémoire; mais il a déjà été suffisamment dé, montré qu'un très petit déficit dans la récolte fait une énorme différence dans le prix. du grain. Je pourrois même ajouter que la crainte d'un pareil déficit, bien ou mal; fondée : produit le même effet.

Je tire de là une conséquence, qui, n'est pas de peu d'importance pour tous les gouvernemens; c'est de ne jamais rendre publiques leurs appréhensions d'un manque de grain; or les seuls moyens qu'ont les gouvernemens d'exprimer leurs

craintes, c'est en publiant des proclamas tions contre l'exportation, des prohibitions, des ordonnances pour en régler la vente; des arrêts ou des loix contre les monopoleurs; on, en se vantant d'une manière frivole, comme M. Necker, de pouvoir en importer des quantités considérables de chez l'étranger. — Toutes ces mesures produisent les mêmes effets; elles confirment aux yeux du peuple les appréhensions d'un déficit; car lorsque les gens de la basse classe s'apperçoivent que le gouvernement est alarmé aussi bien qu'enx, leurs craintes augmentent; ils s'élèvent avec fureur contre les monopoleurs, ou plutôt contre les spéculateurs; car tel est le nom qui leur convient le mieux, et alors toutes les démarches qu'ils font ne manquent jamais d'augmenter le mal. Le prix hausse encore, comme cela ne manque jamais d'arriver, quand on met de telles entraves dans la circulation intérieure des grains, qu'il devient extrêmement dangereux de s'en mêler. Dans cet état de folie de rage et de fureur, où se trouve le peuple, l'abondance d'un district ne sauroit suppléer aux besoins d'un autre, à moins que

I'on n'accorde une forte prime, non-seudement pour payer les frais de transport; mais, outre cela, pour assurer le grain dans les greniers contre les soupçons aveugles et la violence du peuple. Pour exciter cet esprit de fermentation, il suffit seulement que le gouvernement publie un acte quelconque, qui découvre des alarmes; le peuple craint aussi-tôt une famine, et cette trainte ne sauroit avoir lieu, sans l'occasionner en partie.

· Il est donc du devoir d'un gouvernement sage et éclairé, quand il appréhende une disette de grains, de prendre secrétement les meilleures mesures possibles, ou pour en empêcher l'exportation, on pour en encourager l'importation; et d'éviter de rendre aucun décret ou déclaration publique à cet effet. L'histoire du grain, en France, pendant l'année 1789, est une preuve convaincante de la justesse de ces principes. Par-tout où je passai ( et je traversai plusieurs provinces) je m'informai des causes de la disette ; et l'on m'assura, dans tous les endroits, que la cherèté du grain étoit la chose du monde la plus extraordinaire; que, quoique la

moisson n'eût pas été abondante, cepes dant c'étoit une moisson ordinaire ; et qui conséquemment il falloit que le manque de grain eût été occasionné par l'exportation. Je leur demandai s'ils étoient sûr qu'on en eût beaucoup exporté? — le répondirent que non; mais que cela avoit pu être fait secrètement; ces réponse prouvoient assez que les exportations n'étoient que chimériques. La cherté parvint cependant à un point, en mai et en juin priscipalement, (non pas néanmoins sans avoir été fomentée par des gens, qui cherchoient à pousser le peuple au dernier degré de rage et de désespoir,) que M. Necker juges à-propos, non-seulement de faire acheter d'immenses cargaisons de bled et de grain dans toutes les parties de l'Europe; mais même d'annoncer, au mois de juin, avec beaucoup d'ostentation au public, les mesures qu'il avoit prises pour cet objet, dans un écrit appelé: Mémoire instructif, dans lequel il déclare qu'il a acheté et ordonné qu'on achetât un million, 404 mille, 463 quintaux de différentes espèces de grains, dont plus de 8 cents mille quintaux étoient déjà arrivés.

Je sus témoin, dans plusieurs marchés, ides effets de cette publication : au lieu de faire baisser le prix, elle le fit hausser énormément. Un jour de marché à Nangis, il monta de 38 à 43 liv. le septier, de 240 liv. pesant; et le marché suivant, qui étoit le premier juiller, il alla à 49 liv.; le jour suivant, à Coulommiers, la police le taxa à 4 liv. 5 sols, et à 4 liv. 6 sols les 25 liv. pesant. Mais, comme les fermiers ne voulurent pas l'apporter au marché, à ce prix-là, ils le vendirent dans leurs fermes, à 5 liv. 10 sols, et même à 6 liv., ou 57 liv. le septier. A Nangis, il augmenta, en quatorze jours, de 11 liv. par septier; et à Coulommiers beaucoup davantage. Or il est à remarquer que ces marchés sont dans le voisinage de la capitale, pour laquelle les grandes provisions de M. Necker étoient destinées; que, conséquemment, si ses mesures avoient été susceptibles d'aucun bon effet, c'étoit là qu'elles devoient le produire ; mais puisque tout le contraire arriva, et que le prix augmenta de 25 pour cent dans deux marchés, on peut raisonnablement conclure qu'elles n'en produisirent nulle part; cependant, comme il a paru par le Compte Tome III.

rendu, cette belle mesure avoit coûté 40 millions de livres. Mais à quoi devoit-on attribuer cette disette apparente? absolument à ce que M. Necker avoit dit dans son mémoire: « A mon arrivée dans le ministère, je me hâtai de prendre des informations sur le produit de la récolte, et sur les besoins des pays étrangers (1) ». Ce fut cette recherche, hors de propos,

<sup>(1)</sup> Il a mis nombre de sottises de cette espèce dans son Mémoire sur l'Administration de M. Necker, par lui - même, page 367, où il dit, avec toute l'ignorance du système de prohibition: Mon système sur l'exportation des grains, est infiniment simple, ainsi que j'ai souvent eu l'occasion o de le développer; il se borne à n'en avoir aucun o d'immuable, mais à désendre ou permettre cette m. exportation, selon le tems et selon les circons-» tances ». Quand un homme part de faux principes, il est sûr de déraisonner de cette manière ; la simplicité d'un systême, qui change à tout moment, » selon le tems et selon les circonstances »? Et qui doit juger de ce tems et de ces circonstances? un ministre, un gouvernement? il paroît que c'est-là publier des loix en conséquence d'une recherche fuite de l'état de la récolte et des grains en magasins. Quelle présomption ; quel excès de vanité , qui porte un homme à supposer que la vérité se trouve dans les limites d'une pareille recherche, ou qu'il en soit plus près d'une

en septembre 1788, qui causa tout le mal. Elle parcourut tout le royaume, et répandit des alarmes universelles; le

seule ligne, après l'avoir faite, qu'avant de l'avoir commencée! Allez en France chez l'intendant, ou en Angleterre chez le lord lieutenant, et supposez qu'il ait reçu une lettre du gouvernement, ordonnant une pareille recherche;.... suivez ses instructions, ... allez à sa table, pour converser avec lui sur les moissons,.... ou suivez-le dans sa ronde chez les fermiers ( idée qui pourroit avoir lieu en Angleterre; mais je ne crois pas qu'un Intendant de France ait jamais fait une pareille ronde), pour prendre des instructions. remarquez les informations illusoires, incohérentes et imparfaites qu'il reçoit , .... et ayez alors recours & la simplicité du systême fondé sur une pareille recherche. M. Necker écrit comme si nous ignorions la source de ses renseignemens. Il auroit dû savoir que des ministres ne peuvent jamais s'en procurer; et que deur autorité, pour tout un royaume, ne vaut pas celle d'un homme de la campagne, expert dans l'agriculture, pour sa paroisse; or quel est le fermier, qui oseroit juger d'une moisson à un trois cent soixantième près, ou même à un vingtième près? On doit cependant observer que toutes les simples opérations de M. Necker, qui occasionnèrent une importation illimitée, à un prix illimité, né portoient pas sur la deux centième partie de la consommation d'une année de ce peuple, du gouvernement duquel il s'étoit prix augmenta en conséquence; et quand une fois il hausse en France, il occasionne, sur le champ, des malheurs; parce que la

chargé. Si l'on veut bien réfléchir sur ce simple fait,... l'ignorance absolue de tous les hommes, sur ce qu'es ou a été la moisson, à 17 , 37 , 27 , et encore plus à its près, on finira nécessairement par conclus qu'une liberté illimitée, dans le commerce des grains, doit avoir beaucoup plus d'effet que la recherche illusoire et chetive, sur laquelle ce ministre, avec son système de simplicité compliquée, fut obligée, selos lui, de compter. Que le lecteur suive le passage, page 369, la Prévoyance du Gouvernement. - Application.... Hater le mouvement du Commerce.... Attrait prochain... Calculs. Jolie perspective pow une grande nation! si elle doit plutôt compter sur les combinaisons d'un déclamateur visionnaire, que our l'industrie et l'énergie de ses propres efforts. L'ouvrage de M. Necker mérite beaucoup d'attention. our-tout quand il décrit si pathétiquement son anxiété, à cause de la disette des grains. Je voudrois que ceux qui le lisent voulussent bien se rappeler ce fait incontestable, que la disette, qui occasionna cette anxiété, filt absolument et uniquement une de ses créatures ; et que , s'il n'avoit pas été ministre es France, et que le gouvernement ne se fut pas mêlé des grains, on n'auroit pas entendu le mot de disette dans le royaume. Par sa manière d'agir, il convertit une récolte médiocre en disette, et cette

populace, par ses violences, rend le commerce intérieur très dangereux. Leministre eut bientôt fait son affaire; son extrême vanité, jusqu'ici forcée de se renfermer dans les limites d'un auteur, devint alors le fléau du royaume ; il défendit l'exportation, uniquement parce que l'archevêque de Sens l'avoit permise l'année précédento contradictoirement à cette masse d'erreurs et de préjugés, répandus dans l'ouvrage de M. Necker sur le commerce des grains. Il est curieux de le voir avancer, dans son mémoire instructif, que la France, en 1787, étoit livré au commerce des grains dans tout le royaume, avec plus d'activité que jamais, et que l'on en avoit envoyé dans l'étranger une quantité considérable. Or , pour voir le degré d'envie, avec lequel cela est avancé, examinons, le registre du bureau général de la balance du commerce, où nous trouverons, l'état suivant du commerce des grains pour 1787.

disette en famine; il se fait ensuite un si grandmérite d'avoir travaillé à y remédier, qu'il ensuiset dégoute le lecteur.

pendant un an (1). Tant toute importation est méprisable pour servir de remède à une famine! et tant l'idée d'empêcher les habitans d'un Empire de périr, par le moyer d'une importation, est ridicule, puisque la plus grandes quantités possibles de grains importés sont si inférieures à la consonimation de tout un peuple, quand même or fouilleroit tous les pays de l'Europe.

Mais on peut déduire une conséquence beaucoup plus importante de ces fair curieux, pour confirmer, de la manière la plus explicite, les principes ci-dessur ayancés, savoir; que toutes les grande variations dans les prix du grain provienment des craintes du peuple, et non pas de la quantité qu'il y en a dans les marchés. On a vu que le rapport des mesures de M. Necker, loin de faire baisser, fit au contraire hausser le prix du bled. Lorsqu'il fit venir en France, pour trois jours de provisions de pain, dans un moment où

<sup>(1)</sup> Dans un moment où il y avoit la plus grande stagnation dans tous les états, le haut prix du pain doit avoir fait périr bien du monde; il y eut sans doute bien des habitans, qui monrurent de misère,

le bien être d'une grande nation, pour soutenir un de ses ouvrages. Mais, comme ce ministre jugea à-propos de changer l'ordre naturel des importations et des exportations, et de répandre, par ses mesures, des alarmes parmi les habitans, qui sembldient confirmer leurs propres cnaintes, examinons ce qu'il fit ensuite pour guérir le mal qu'il avoit occasionné. Il importa, en dépensant l'énorme somme de 45 millions 543 mille 697 livres, une quantité d'un million, quatre cents quatre mille, quatre cents soixante-trois quintaux de grains de toute espèce, qui, à 240, livres par septier, font 585 mille 192 septiers, quantité à poine suffisante pour nourrir pendant un an, 195 mille 64 habitans. A trois septiers par tête, par an, pour une population de 26 millions dames, ce secours, si vanté, n'auroit pas suffi pendant trois jours à la France, il y auroit, eu un déficit de 55 mille 9081 septiers'; car sa consommation journalière est de 213 mille 700 septiers. Je ne doute même pas que ses mesures n'aient fait périr plus de monde de faim, que tout le bled. qu'il se procura n'en auroit pu nourrir, aucune partie de la France, au lieu qu'il s'éleva jusqu'à 50 et 57 livres.

S'il y a quelque vérité dans ces principes, que devons-nous penser d'un premier ministre, qui cherche un peu de popularité, et qui se vante dans son Mé moire, que le roi ne mange à sa table que du pain mêlé de seigle et de froment? Quelles conséquences le peuple devoit-il tirer de ces assertions, sinon que, si la France étoit réduite à cette extrémité, il étoit en danger d'éprouver une famine Les suites de ces notions sont évidentes: une fureur avengle contre les monopoleurs, le massacre des boulangers, la saisie des bateaux, l'incendie des magasins, qui occasionnent inévitablement une hausse subite dans le prix du grain; car les mesures de la populace ne tendent jamais qu'à précipiter sa ruine. Ce fut le même esprit, qui dicta le passage suivant, dans ce Mémoire instructif: Les ».. accaparemens sont la première cause, à » laquelle la multitude attribue la cherté » des grains, et en effet on a souvente » lieu de se plaindre de la cupidité de

» spéculateurs (1) ». Il m'est impossible de lire ces lignes aussi fausses dans la réalité; que dépourvnes de logique, sans indignation. Le peuple n'a Jamais à se plaindre des épéculateurs; il leur a Toujours de grandes obligations. Il n'arrive jamais un monopole de Grain, sans que le peuple en reçoive le bénéfice (2), et tous les

<sup>(1)</sup> Ceci ressemble assez à l'envoi qu'il fit à l'Assemblée nationale d'un mémoire, qui fut lu le 24 octobre, dans lequel le ministre dit : « il est donc » urgent de défendre de plus en plus l'exportation » en France; mais il est difficile de veiller à cetta prohibition. On a fait placer des cordons de troupes sur les frontières à cet effet ». Journal des Etats-Généraux, tome V, page 194. Chaque expression de ce genre, étant devenue publique, ne tendit qu'à irriter le peuple, et conséquemment à augmenter le prix du grain.

<sup>(2)</sup> Je suis porté à croire qu'aucune espèce de monopole n'a jamais été, ou ne sauroit jamais être nuisible sans le secours du gouvernement; et que le gouvernement ne favorise jamais un monopole, sans faire beaucoup de mal. Nous avons, en Angleterre, entendu parler de projets d'accaparer le chanvre, l'alun, le coton, et plusieurs autres articles; projets mal conçus, qui se terminèrent toujours par la ruine des spéculateurs, et firent du bien, comme je pour

maux de l'année 1789 auroient été prévenus, si les monopoleurs, en faisant

rois le prouver, si c'en étoit ici le lieu. Mais il est absolument impossible d'accaparer, de manière à causer de grands maux, aucun objet d'une consonmation journalière; l'idée d'un accapareur est d'acheter de grandes quantités de marchandises, lorqu'elles sont au plus bas prix, pour les conserver & les vendre au moment où elles sont chères; et c'es de toutes les opérations celle qui contribue le plus à une égalité de prix. Le grain, qu'un homme de & genre acliéte, est à bon compte, autrement il me l'acheteroit pas dans la vue d'un bénéfice; que fait l donc? Il en retire du marché une portion, quant il est abondant; et il rapporte cette même portion at marché, quand il est rare; et vous le pendez pour cela comme un ennemi. Pourquoi ? parce qu'il s gagné quelque chose, et peut-être beaucoup, en 🥦 mettant entre le cultivateur et le consommateur Qui pourroit l'engager à faire ce commerce, sinon l'espoir du gain? Mais les avantages du peuple sont exactement proportionnés à la grandeur de son gain, puisque ce gain n'e provient absolument que du bas prix du grain dans un tems, et de sa cherté dans un autre. Il est clair que tout commerce, qui tend à faire disparoître cette inégalité, est avantageux en proportion de ses effets, en achetant de grandes quantités de grain, quand il est à bon compte, le prix augmente, et la consommation est forcement moindre!

hausser le prix du grain, l'automne précédent, et en diminuant la consommation,

il n'y a que cette circonstance, qui puisse prévenfr une famine; si, lorsque la récolte est médiocre, le peuple consomme beaucoup pendant l'automne, il faut nécessairement qu'il meure de faim en été, et il fera certainement une grande consommation, si le bled est à bas prix. Il est impossible que le gouvernement interpose son autorité, et vienne dire; vous ne mangerez maintenant qu'une demi-livre de pain, afin que vous ne soyez pas dans peu réduit à une demi-once. Le gouvernement ne sauroit faire cela qu'en formant des magasins de grain, et l'expérience nous a prouvé que c'étoit un système très-pernicieux, et qui coûtoit des sommes capables, si on les dépensoit en récompenses pour encourager l'agriculture, de changer les déserts en champs sertiles. Mais les monopoleurs particuliers peuvent le faire, et le sont essectivement; car en l'achetant dans les saisons où il est à bon compte. ils font hausser le prix et diminuer la consommation. en proportion de cette hausse; c'est-là le grand objet. car rien autre chose ne peut faire durer une moisson médiocre toute l'année; cela une fois fait, le peuple est en sûreté; il pourra peut-être payer le grain cher par la suite; mais au moins les marchés en seront pourvus, et il n'en manquera pas, quoiqu'il soit obligé d'en donner un grand prix. Mais prenez le revers de la médaille, et supposez qu'il n'y ait pas de monopoleurs; en pareil cas, le bas prix conn l'avoient plus également divisé pour toute l'année. Dans un pays comme la France, malheureusement subdivisé en petites fermes, la quantité de grain dans les marchés en automne est toujours au - delà de la proportion, conservée pour le reste de l'année.

tinuant en automne, la grande consommation continueroit aussi; et comme on en mangeroit une trop grande portion en hiver, il n'en resteroit pas asser pour l'été: voilà précisément l'histoire de 1780; le peuple furieux de l'idée des monopoleurs, et non pas de leur existence réelle (car sans eux la pation mourroit de faim) pendit ces malheureux négocians, s'imaginant qu'ils avoient fait un mal qu'il leur est impossible de faire. Ainsi avec ce système de petites sermes, qui remplit les marchés de toutes les récoltes en automne, et ne garde aucune provision pour l'été, il n'y a d'autre remède, contre une famine, que nombre de grands monopoleurs, qui sont utiles aupublic en proportion des bénéfices qu'ils font. Mais dans un pays tel que l'Angleterre, divisé en grandes fermes, il n'existe pas un besoin égal de ces commerçans en grains; les fermiers sont assez riches pout attendre le retour de la moisson, et en gardent une assez grande quantité en magasin, qu'ils font battre en été; la meilleure de toutes les méthodes pour conserver le grain, et la seule qui empêche qu'il me reçoive aucun dommage.

Le meilleur remède à ce mal, seroit d'agrandir les fermes, mais tant que cela n'aura/pas lieu, il ne reste d'autre ressource que le commerce des monopoleurs. Ils achètent quand le grain est à bon compte, pour le revendre quand il est cher; c'est-là leur spéculation, et c'est cette conduite seule, qui empêche le peuple de mourir de faim ; il faudroit donner tous les encouragemens possibles à de parcils négocians, dont le commerce remplit toutes les fins de greniers publics, sans faire éprouver aucun des inconvéniens qui en résultent (1). On concevra aisément que dans un pays, où le peuple ne vit, pour ainsi dire, que de pain, et où les procédés aveugles de la populace sont encouragés

<sup>(1)</sup> Un écrivain moderne a fait cette juste remarque: « Lorsque les récoltes manquent en quelque » lieu d'un grand Empire, les travaux du reste de ses » provinces, étant payés d'une heureuse fécondité, » suffisent à la consommation de la totalité. Sans » sollicitude de la part du gouv rnement, sans » magasins publics, par le seul effet d'une communication libre et facile, on n'y connoît ni » disette ni grande cherté ». Théorie du Luxe, tome I, pag. 5.

par des arrêts de parlement, secondés par les erreurs grossières, que je viens de décrire, de la part du gouvernement, et oùil n'existe aucuns véritables monopoleurs, pour lui procurer des secours dans des momens de disette; on concevra, dis-je, aisément que les approvisionnemens d'un pareil pays doivent être irréguliers, et souvent même insuffisans : ils doivent être insuffisans en proportion de la violence du peuple; et une augmentation de prix en sera la conséquence inévitable, quelle que soit la quantité qu'il y en ait dans le royaume. En juin et juillet 1789, les marchésn'étoient pasouvertsavant l'arrivée des troupes, pour protéger les fermiers, et empêcher que leur grain ne fût volé; et, les magistrats, afin d'éviter une insurrection, mirent trop bas les prix du grain, du pain et de la viande, c'est - à - dire, fixèrent le maximum de ces denrées, réglement toujours très-pernicieux. En conséquence, les fermiers se refusèrent de venir au marché, vendirent leur bled chez eux, le plus qu'ils purent, et le prix qu'ils en recevoient étoit toujours plus haut que celui des marchés.

peut voir, par les cahiers, jusqu'à point ces principes, qu'une expée répétée a prouvé très justes, sont idus en France; plusieurs demandent resures, qui, si elles étoient adoptées, adroient réellement la famine dans es les provinces du royaume. Dans un oit on demande, « que, comme la ance est exposée aux rigueurs de la mine, chaque fermier soit obligé de ire enregistrer ses récoltes de toute pèce, gerhes, bottes, muids, etc.; quantité qu'il vend tous les mois (1) ». autre yeut « que l'exportation du grain sévèrement prohibée, ainsi que saulation d'une province à un autre que son importation soit toujours perse (2)». Un troisième (3), « que l'on fasse es loix les plus sévères contre les monopoleurs, qui désolent actuellement le royaume ». Il n'y a pas moins de douze hiers qui demandent un règlement contre

<sup>(1)</sup> Tiers-état de Meudon, page 36.

<sup>(2)</sup> Tiers-état de Paris, page 43.

<sup>(3)</sup> Tiers-état de Reims.

l'exportation (1), et quinze voudroient qu'on élevât des magasins publics (2). De tous les solécismes, en fait de politique,

- (1) Noblesse du Quenoy, pag. 24. Noblesse de Saint-Quentin, p. 9. Noblesse de Lille, p. 20. Tierre état de Rouen, p. 20. Tierre état de Rouen, p. 25. Tierre état de Metz, p. 46. Clergé de Rouen, p. 24. Tierre état de Rennes, p. 65. Tierre état de Valenciennes, page 12. Tierre état de Troyes, art. 96. Tierre état de Dourdan, art. 3.
- (2) J'ai dernièrement vu imprime (janvier 179) du'un des ministres avoit proposé de faire des magssins publics; il me faudroit plus que cela pour com Alter le système abenirde, par rapport au grain, quit insun'ici infesté ce beau royaume. Les magazins ne caproient rien faire de plus que les accapareurs; il ne penvent qu'acheter quand le grain est à bon compte, et vendre quand il est cher; mais ils font cela à si grands frais, et avec si peu d'économie que, s'ils ne demandent pas des avantages et des benéfices assi Statids que les spéculateurs privés, il faut qu'ils Rigent un impôt considérable, pour être en état de faire leur commerce; et s'ils exigent des profits aussi considérables que les accapareurs, le peuple n'en est pas plus soulage. M. Symonds, dans son écrit sur les magasins publics de l'Italie, a prouvé qu'ils étoient , par-tout nuisibles. Voyez les Annales d'Agriculture, tome XIH, page 299, etc.

il n'y en a pas de plus grand que celui dont Paris fût coupable, en demandant que la libre circulation du grain, dans le royaume, fût prohibée. Une pareille réquête est réellement très édifiante, et offre à l'attention de l'observateur philosophe le genre humain sous un nouveau jour digne des connoissances et des instructions, que l'on devoit supposer dans la capitale d'un grand empire; M. Necker étoit réellement l'homme qu'il falloit pour ministre de l'intérieur d'une telle capitale! — Les consequences que l'on doit tirer de ces remarques sont assez évidentes. Il n'y qu'une seule politique, qui puisse assurer abondance de subsistances à un royaume aussi peuple et aussi mal (1) cultivé que

त्रां वारा है है । इस में है है । व र साहित्य

<sup>(1)</sup> L'aisention du marquis de Cassen en Que da liberté de quamerco des grains, établisper M. Engage, a augmenté le produit de l'agriculture de Emance, comme de 150 livres à 100 ». ( seconde suite des Considérations sur le Méch. des sociétés , p. 119), ne doit être mesure quavec desqueoup de préddutions selle des MacMillot : m. Que les terres du même , mysque produisole no cinq Gis autent, acue le même.

## Police des grains.

la France, qui à une si grande portion de son territoire en bois et en yignes; c'est une liberté entière et absolue d'exportation et d'importation dans tous

les tems, et à tous les prix; mais il faut la suivre avec cette constance et cette fermeté, qui ont non-seulement sauvé la Toscane des griffes des famines périodiques, mais qui lui ont procuré dix-hut années d'abondance sans la moindre interruption. Grande et importante expérience! Et si elle a réussi dans un pays montagneux et stérile , comparativement à France, quoiqu'il soit rempli d'habitans, elle ne manqueroit certainement pas de succès dans ce beau et fertile royaume. Or, pour assurer un approvisionnement regulier, il faut que le fermier puisse stonstamment alvoir un bon prixide st dnarchandise. Le prix moyen, en France, Est de 18 à 22 livres le septier, de 2401.

so de Henri IV qu'à présent si prestrane erreur trat, grossière, qu'il est impossible de Conbilier avec la angindre probabilité suilém... de l'hist... Génupage 24

page 488.

pesant (1). Je fis des recherches dans plusieurs provinces en 1789, pour connoître le prix ordinaire et celui du moment, et je trouvai (en réduisant les différentes mesures à un septier de 240 liv. pesant), que le prix moyen, en Champagne, étoit 18 livres; en Lorraine, 17 livres 10 sols; en Alsace, 22 livres; en Franche-Comté, 20 livres; en Bourgogne 18; à Avignon, etc., 24; et à Paris, je crois qu'on peut le mettre à 19 livres. — Peut-être le prix moyen de tout le royaume est-il d'en-

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                           | ,                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le soixante - treize ans ,                                                                                                                                                      | u à Rosoy, pendant 146 ans.  Prix de seixante treize ans, sous les règnes de Louis XV et de Louis XIV |
| 1643 jusqu'en 1652 35 14 1 1753 1662 32 12 2 1653 1672 23 6 11 1673 1682 25 13 8 1683 1692 31 16 1 1703 1702 31 16 1 1703 1712 23 17 1 1713 1716 33 1 6  writin générale 28 1 5 | 1736 1745 18 15 7 1 1746 1755 17 18 10 1 1 1756 1765 28 7 9 1 1776 1785 22 4 7 1 1786 20 12 6         |
| Balance du Commerce, Tome I                                                                                                                                                     | II.                                                                                                   |

viron vingt livres. Or, sans entrer dans aucune analyse sur ce sujet, ou sans fain aucune comparaison avec les autres pays la France doit savoir, au moins elle a pay bien cher pour l'apprendre, que ce pris n'est pas suffisant pour encourager les fermiers à avoir, dans tous les tems, u approvisionnement de grains; aucune nation n'en sauroit avoir assez, à moin qu'elle n'en ait un surplus; et il he se trouvera jamais de surplus dans un payson le commerce des grains n'est pas libre. - Pone la conséquence de la liberté absolu de l'exportation est d'assurer les subsistances de l'empire. Le simple bénéfice, retiré de la vente des grains, n'est pes l'objet en question, cela est très-peu important; car le meilleur usage qu'on en puisse faire, c'est de nourrir les habitans : Or il est impossible de les nourrir, si les fermiers ne sont pas encourages à améliore leur agriculture ; et le seul encouragement qu'ils puissent avoir, c'est la certitude d'un bon prix. L'expérience a suffisamment prouve que 20 liv. ne sont pas assez. I libre circulation dans le royaume es și cridemment necessaire ; qu'il ne faut

qu'en faire mention pour qu'on s'en appercoive (1),

Il est aussi nécessaire, pour se procurer un approvisionnement régulier, de donner de grands encouragement aux monopoleurs (2), que de semer pour recueillir; car recueillir pour surcharger les marchés pendant l'hiver, et affamer le peuple en été,

<sup>(1)</sup> Les entraves aur le commerce intérieur des grains en France sont telles, qu'elles empécherons beaucoup l'établissement d'une libre circulation, qui seule peut former le meilleur réglement du royaume. M. Turgot, dans ses lettres sur les grains, p. 226, fait mention d'un droit fort absurde à Bordeaux, de vingt sols par septier sur tout le bled consommé dans cette ville, ou qui est même mis en dépât pour le sommerce étranger; droit qui aureit dû prévenir la remarque de l'auteur du Crédit National, page 222, qui regarde comme une chose extraordinaire qu'il y ait à Toulon un droit de douze sols par septier sur la mouture; et que le bled y soit à meilleur marché qu'à Bordeaux v. Cela doît certainement être, quand ce ne seroit que de huit sels par septier.

<sup>(2)</sup> Le mot spéculateur, dans divers passages de convenable que celui de mongchapitre, seroit aussi convenable que celui de mongpoleur, ils significant tout deux accapareur; un homme qui achète du grain dans l'intention de la revendre plus cher, de quelque expression qu'on se serve, elle est par-tout bien intelligible.

est une chose à laquelle personne ne sau roit remédier qu'un accapareur. Tant donc qu'ils seront l'objet de la haine publique, tant que l'on fera des loix contre eux, (loix les plus absurdes qui puissent déshonorer une nation, puisqu'elles sont faites par la bouche, contre la main qui la nourrit,) on ne peut espérer aucun appro-·visionnement régulier.—On doit s'attendre à une famine périodique, dans un royaume gouverné par les principes qui doivent avoir lieu, quand la populace ne se laisse pas conduire par des représentans éclairés, mais ne suit que la fureur que lui suggère son ignorance. Paris gouverne l'assemblée 'nationale; et la masse du peuple, dans les grandes villes, est par-tout la même, absolument ignorante des moyens employes pour lui procurer des subsistances; elle ne sait pas si le pain qu'elle mange vient, comme des glands sur un arbre, ou tombe du ciel comme la mane des Israëlites, elle est persuadée que le bon Dieu lui envoie du pain, et qu'elle a le plus grand droit de le manger. Les cours d'Aldermen et celle du conseil commun de Londres ont, dans tous les tems, raisonné exactement comme la populace de Paris (1). Le système actuel de France, relativement à l'agriculture, est vraiment curieux.

<sup>(1)</sup> Les Aldermen, les Conseillers communs et les populaces ne sont pas inconséquens, en disant des sottises; mais on ne peut point pardonner si nisément à des philosophes. Quand l'abbé Rozier déclare, «que la France recueille, année ordinaire, près du double plus de bled qu'elle n'en consomme » (Recneil des Mémoires sur la culture et le rouissage du chanvre, in-8°, 1787, page 5); il écrit une chose susceptible d'enflammer le peuple; car la conséquence que ce dernier doit en tirer, c'est qu'il s'en fait continuellement une exportation immense. Si la France recueille, année ordinaire, le double de ce qu'elle consomme, que devient le surplus, où sont les autres vingt-six millions d'ames, que nourrissent les grains de la France? où vont les 78 millions de septiers, que la France peut épargner ; quantité si prodigieuse, qu'elle rempliroit plus de trente fois tous les vaisseaux du royaume pour la transporter? Tant s'en faut que la récolte ordinaire soit égale à la consommation de · deux années, qu'elle n'est pas même suffisante pour la consommation ordinaire de treize mois : c'est-à-dire à la consommation qui a lieu, quand le grain est à un prix moyen. Toute la différence des récoltes est que la consommation est modérée, quand elles sont mauvaises; et grande, quand elles sont bonnes. Une moisson, tant soit peu mauvaise, qui ne seroit pas même sentie sous un bon gouvernement, et avec un commerce libre, fera, avec un système de restrictions

Pour encourager les placemens d'argent sur les tene I. Mettez un impôt territorial de tra cents millions.

Pour rendre la terre en état de le payer, II. Dépendes l'exportation du GRAIN.

· Pour que l'agriculture fleurisse,

III. Encouragez les petites fermes.

Pour que les bestieux soient abondans.

IV. Dépendes n'enclôre les communes.

Et pour que les marchés soient également fourillété comme l'hiver.

V. Pendez tous les spéculateurs.

et de prohibitions, beaucoup augmenter les prix; si le gouvernement veut l'empêcher ; il occasionne une famine. L'auteur du Traité d'Economie politique tique, in-8°. 1783, page 502, n'exagère pas tant quand il dit qu'une bonne récolte pourroit nount la France pendant dix-huit mois, mais il exagent Les absurdités que l'on voit tous les jours paroits sur ce sujet sont étonnantes. Dans un ouvrage, qui vient d'être publié, il est dit qu'une récolte modéré approvisionne l'Angleterre pour trois ans, et me bonne pour cinq. Encyclopédie méthodique, Ewnomie politique, première partie, tome I, page 75. Cette assertion est copiée d'un italien, savoir ; Zanow del l'agricoltura, 1763, in-80. tome I, p. 109, qui avoit lui-même copiée mot pour mot, d'Essai sur plasicurs sujets intéressans de politique et de moral, in-8°. 1760, p. 216. C'est ainsi que les sottises # propagent, quand les auteurs se contentent de copier, sans examen ou sans connoissance.

C'est ainsi qu'on peut appeler le code d'agriculture du nouveau gouvernement français (1). Mais il y a lieu de croire, et même d'espérer, qu'il ne persévèrera pas dans un pareil système.

(1) Les défauts d'un pareil système sont évidens; anais il est bon de remarquer, comme je l'ai démontré dans plusieurs autres chapitres de cet ouvrage, qu'il seroit possible que les bénéfices de l'agriculture de France fussent fort grands et au-dessus de ce qui arriva communément en Angleterre, et que les cinq erreurs, dont nous avons parlé, n'en existassent pas moins. L'impôt territorial de 300 millions monte à 15 pour cent.c'est un fardeau onéreux et impolitique, mais fost léger, en comparaison des nôtres. Les désenses contre l'exportation, et les actes contre les monopoleurs ne ntisent qu'au public, comme consommateur, et aux petits fermiers, qui sont forcés de vendre en automne > mais sont avantageux à ceux qui peuvent garder leur grain, pour le vendre dans le printems et dans l'été. L'encouragement des petites fermes est absurde, mais il ne défend pas les grandes. La prohibition d'enclore les terres, sujettes aux droits de communaux, fait qu'il est absolument nécessaire à ceux qui viennent s'établir en France de se fixer dans des endroits, où il n'y a pas de pareils droits. Le royaume peut en souf-Thir beaucoup, mais non pas l'individu qui sait bien choisir son terrein. Cette politique, réduite en systême, est trop absurde pour être soutenue, et produira des effets contraires à ceux que l'on en attend.

## CHAPITRE XIX.

## DU COMMERCE DE FRANCE

L'AGRICULTURE, les manufactures et commerce, se réunissant pour former de que l'on peut proprement appeler la mass de l'industrie nationale, sont si intime ment liés en fait d'intérêts, dans l'économie d'un systême sage de politique, qu'il est impossible de traiter de l'un sans recourir continuellement aux autres Je sens, dans les progrès de mon entre prise, l'impossibilité de donner au lecteul des idées claires sur les intérêts de l'agniculture de France, sans insérer en mêmetems quelques détails sur son commerce et ses manufactures. Les occasions, que j'ai eues de me procurer de bonnes instructions, me mettent en état d'offrir plusieurs relations inconnues jusqu'ici', que mes lecteurs commerçans ne seront, je crois, pas fâchés d'examiner, si touter fois j'en ai de tels.

|                                             |                      |                                                | -                                  |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| ORTATION E                                  | HYRAN                | CE; D'ARS L'ARNÉ                               | E 1784.                            |
| RCHANDISES.                                 | livres.              | MARCHANDISES.                                  | livres.                            |
| 9 . 10                                      | 216,200              | Graine de lin                                  | 612,600                            |
| charpente.                                  | 1.866.800            | Houblon .                                      | 272,400                            |
| ux, etc.                                    | 92,100               | Pains de suif                                  | 1,133,400                          |
| 9                                           | 628,500              | Soie de rebut                                  | 94,900<br>4,345,300                |
| t goudron.                                  | 825,200              | Chanvre<br>Fil de chanvre et de lin            |                                    |
| es                                          | 1,372,000            | Fil de soie de rebut                           | 2,091,100<br>55,800                |
| et potasse                                  | 3,873,900            | Différentes laines                             | 25,925,000                         |
|                                             | 50,700               | Laines filées                                  | 119,400                            |
| es de houille, pour                         | . 665,100            | Ditto de Vigogne                               | 259,800                            |
| lausee e e e e e e e e e e e e e e e e e e  |                      | Soic orus                                      | 1,109,500<br><del>29,582,700</del> |
| etc                                         | 51,400               |                                                |                                    |
| 2. W                                        | $[x_{i+1}, x_{i+1}]$ |                                                | 7.                                 |
| Mar                                         | chandises.           | manufacturées.                                 |                                    |
| . 1                                         |                      | ·)                                             | 1774AW.                            |
| rie, fil et bonneterié.                     |                      | Cordages                                       | 99,000                             |
| de aine                                     | 81,300               |                                                | 569,000                            |
| de soie                                     | 450,700              | Cuirs yers                                     | 2,805,400<br>87,500                |
| de soie :                                   | 54,730               |                                                | 126 500                            |
| oirs de soie                                | 115,000              | Parures.                                       | 93,200                             |
| is de soie                                  | 374, 00              | Huiles de graines                              | 248,300                            |
| Re laine                                    | 87,500               | Bouchons de Liege                              | 219,300                            |
| de fil                                      | 1,486,100            | n _ & · , · n                                  | 07,100                             |
| de lin, et chanvre                          | 92,700               | Ditto de chèvres et de                         | <b>6</b> 73,400                    |
| le                                          | 1.018.600            | cabris                                         | 148,400                            |
| de lin: . · . · . · . · . · .               | 4,840,700            | Ditto de veaux                                 | 115,200                            |
| de table.                                   |                      | Dino de lièvres et de la-                      | 1                                  |
| appelée platile.                            | 602,100              | piùs<br>Plumes à écrire                        | 78,600                             |
| Poutis de chanvie.                          | 130 000              | Plumate mode late                              | 148,000                            |
| ta voiles                                   | 157,700              | Soies de cochons et san-                       | 1                                  |
| delles                                      | 55,300               | Soies de cechons et san-                       | 148,400                            |
| hne                                         | 1,317,900            | Carosses                                       | 783,900                            |
| Car I                                       | Come                 | stibles.                                       | Section 1                          |
| B                                           |                      |                                                | 10110101111                        |
| ides                                        | 140,000              | Raisin sec.                                    |                                    |
| {{şalé                                      | 1074949490           | Bled to Seigles                                | 1 114 1971 1900<br>1 1 311 1800    |
| h.g                                         | 182,000              | Orge                                           | 1,163.800                          |
| PHAZE                                       | L.3-1)2-700          | liffulle d'olives                              | 25,612,700                         |
| With the seconds.                           | 1                    | Ill.egum's                                     | 550000                             |
| et oranges etc.                             | · <u>- 416 · ·</u>   | Vermicule<br>Sel                               | 297,900                            |
| Pares.                                      | 40 42374600          | Differencementibles                            | 3 133,800<br>90,800                |
| et figues sèches                            | 254,600              | Différens comestibles                          | 383150a                            |
| And at selection of a second deliability in | AND TO BE SALE       | William Correct a thinks the control of the st | er A and Tarrer                    |

| MARCHANDISES.                | ligret                                | MARCHANDISES,                                                 | ŀ              |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Eau-de-vie                   | 1,151,000                             | Chevaux                                                       | ١.             |
| Eau-de-vie de grains.        | 1,085,000                             |                                                               | 1              |
| Liqueurs et jus de citron.   |                                       | Jus-de-záglice.                                               | ı              |
| Différens vins               |                                       | Noix de Galle                                                 | l              |
| Vins de dessert              | 362,200                               | Garance                                                       | 1              |
| Bestiaux de toute espèce.    | 51,800                                | Racines d'Alisary                                             | Ì              |
| Boenis                       | 1.335,200                             | llSuttranam                                                   | 1              |
| Moutons                      | 1,087,500                             | Chumac.<br>Tournesole                                         | ľ              |
| Gockons                      | 1,264,800                             | Toher on families                                             | ŀc             |
| Venux.                       | 89,300                                | Tabac en feuilles                                             | ∤.⁻            |
|                              | 59,750                                | 10 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                  | •              |
| Totalen                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                               | 71,            |
| EXPORTAT                     | IONS D.                               | R, LA MENE ANNE                                               | E.             |
| MARCHANDISES.                |                                       | MARCHANDISES:                                                 | 1              |
| MARCHANDIOES.                | livet.                                | ATTACA MANAGES                                                | '              |
|                              | -                                     |                                                               |                |
| Bois divers                  | 89,000                                | Etoffes en br                                                 | 11             |
| Planches                     | 66,300                                | Etuffes de soie                                               | 14.            |
| Poix et goudron.             | 200,700                               | Etoffes mélangées de soie                                     | 5,             |
| Cendres ordinaires           | 132,000                               | Gazes de soie                                                 | 7,9            |
| Charbon de terre             | 419,030                               | Mouch irs de fil et coton                                     |                |
| Graines.                     | 148,090                               | Mouchoirs de soie                                             |                |
| Colsa                        | 144,000                               | Mouchoirs de soie                                             | 1 <sub>p</sub> |
| Semences de jardin           | 73,700                                | H Tories de liu et cuantie l                                  | 127            |
| Graine de lin                | 248,900                               | l De lini                                                     | .1             |
| Bours de sole                | 04.700                                | I mes                                                         |                |
| Chanvre                      | 47,200                                | Batistes et toiles fines                                      | 6,             |
| Fil de lin et de chanvre.    | 143,400                               | Toiles de fil et coton.  De siamoise.  De chanvre  Chanuelles | ڊ<br>ڳوا       |
| Laine                        | 2,657.603                             | De chanvre                                                    | • 1            |
| Bonneterie de fil, etc       | 175.100                               | Changelles                                                    | •              |
| — De filosel                 | 83,400                                | Cire                                                          | ~ 4            |
| Bas de laine                 | 202,220                               | Cire Bougles.                                                 |                |
| Bonnets de laine             | 413,100                               | Gouvertures de laine !                                        | 1              |
| Bonnererie de soie           | 3,375,100                             | Cuirs verts                                                   |                |
| Chapeunx.                    | 06 2:0                                | Guirs prépares.                                               |                |
| Bouneterie de poil et laine. |                                       | Culte cerroyes.                                               |                |
| Galons de sbie               | 2,389,900                             | Hulles et eaux distillées                                     | 1              |
| Draps                        | 15.53                                 | Gands de peau.                                                | [              |
| Btoffes diverses             | 128.300                               | Be Grenoble                                                   | · 4            |
| Etoffes de laine             | 7,401,300                             | — De Grenoble                                                 | ʻ il           |
| Broffes vie fil et laine     | 100.300                               | liniles de graines                                            | 5              |
| — De poil                    | 35635:700                             | Bouchons                                                      | )<br>دین       |
| De poil et laine             | 6383600                               | Liège en planches                                             | * **           |
| -                            | -                                     |                                                               |                |

| RCHANDISES.                        | livres.                 | MARCHANDISES.                           | livres.              |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                    |                         |                                         |                      |
| yles                               | 65,700                  | Maïs                                    | 52,700               |
| tandises d'osier                   | 54,800                  | Bled de Turquie                         | 633,100              |
| nces de colsa en pain.             | 547,600                 | Orge                                    | 321,100              |
| hemin                              | 70,100                  | Légumes                                 | 558,600              |
| merie.                             | 196,100                 |                                         | 1,346,100            |
| ≝ diverses                         |                         | Miel:                                   | 36 <sub>1</sub> ,8იი |
| Mechèvres et cabris.               | 156,800                 | OEufs                                   | 75,200               |
| le veaux préparés                  | 448,000                 | Sel                                     | 2,189,800            |
| e moutons dicto                    | 312,500                 | Eau-de-vie                              | 11,035,200           |
| de reaux corroyés                  | 1,571,100               | Ditto de grain                          | 1,045,50             |
| De moutons et veaux                | .ee                     | Liqueurs                                | 205,300              |
| inds                               | 266,000                 | Vins                                    | 6,807,900            |
| préparées                          | 54,600                  | Dimo de Bordeaux                        | 16,150,900           |
| book and the                       | 1,376,700               | Vinaigre                                | 124,400              |
| frens comestibles                  |                         | Bestiaux                                | 108,600              |
| Mades                              | 435,800                 |                                         | 1,088,200            |
| He                                 | 118,400                 | Moutons ( no. 104,990 ) .               | 1,017 200            |
| ides saiées                        | 191,400                 | Cochens                                 | 965,860              |
| nes                                |                         | Vaches et taureaux                      | 227 200<br>455,700   |
| mage.                              | 144,100                 |                                         | 400,700              |
| ivens fruits                       |                         | Mules                                   | 1,503,200            |
| b crus                             | 131,500                 | Saffran                                 | 239,200<br>46 000    |
| Jecs                               | 69,600                  |                                         | 128,400              |
| es seches.                         | 791,700                 | Thérébentine                            | 266,300              |
| <b>9</b> 8 • • • ,• ,• ,• ,• ,• ,• | 2,608,800               | Vert-de-gris                            | 418,400              |
|                                    | 2,000,000               | Tabac en feuilles                       | 653,100              |
|                                    |                         | Toute rape                              |                      |
|                                    | ,                       | •                                       | '                    |
| . B. Les provinces d               | le Lorraine,            | , d'Alsace et les Trois-Evêc            | hés ne sont          |
| comprises dans ce calc             | mł, <del>et</del> aucur | ie exportation aux Indes Oc             | cid <b>ent</b> ales, |
| plus qu'aucune impor               | tation d'icel           | les. •                                  |                      |
| RTAL EXPORTS                       | _                       |                                         | 1                    |
|                                    |                         |                                         | . [                  |
| STAL IMPORTS.                      | 271.3/                  | 55.000                                  | •• 1                 |
| L                                  |                         | ····                                    | f                    |
| MIANCE                             | 35.7                    | 86,700H 1,491,112H 10J                  | sterlings            |
|                                    |                         | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5                    |
|                                    |                         |                                         | •                    |
| TPORTATION E                       | N FRAN                  | CE, DANS L'ANNÉ                         | E 1787               |
|                                    |                         | ,,                                      | - 22.                |
|                                    | <u> </u>                |                                         |                      |
| ARCHANINTERS                       | 1                       | MARCHANTITORS                           | 1 . 1                |
| ARCHANDISES.                       | livnes.                 | MARCHANDISES.                           | livres.              |
|                                    | ·                       |                                         | -                    |
| e de Hollande, de                  |                         | Plomb d'Angleterre et des               |                      |
| wese et d'Allemagne.               | 862,000                 | villes anséatiques                      | 2,242,000            |
| te.                                | 7,217,000               | Acier travaillé d'Allema-               |                      |
| ne .<br>blanc d'Angleterre .       | 885,000                 | gne et d'Angleterre                     | 4.927,000            |
| de Suède et d'Alle                 | 1 500,000               | Charbon d'Angleterre, de                | 7.92/,500            |
| ngne                               | 8,469,000               | Flandre et de Toscane .                 | 5,671.000            |
| uze de ditto                       | 1,175,000               | 12                                      | 5,408,000            |

| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | livres                                                                                                                                            | MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditto Feuillard et Merein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,593,000                                                                                                                                         | Chevaux et mulcs                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rouchons d'Espagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202,000                                                                                                                                           | Cuire verts                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poix et goudron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,557,000                                                                                                                                         | Peaumon préparées                                                                                                                                                                                                                                |
| Cendres, soude et potasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,762,000                                                                                                                                         | Poil de chèvre du levant.                                                                                                                                                                                                                        |
| Cire jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,260,000                                                                                                                                         | Soies de cochons et de san                                                                                                                                                                                                                       |
| Semences de lin, de millet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | gliers.                                                                                                                                                                                                                                          |
| et pour le jardinage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1,115,000                                                                                                                                       | Suif                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garance et. racine d'Alli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | Laine brute                                                                                                                                                                                                                                      |
| sery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 962 000                                                                                                                                         | Etoffes de laine                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,116,000                                                                                                                                         | Soie crue                                                                                                                                                                                                                                        |
| Riz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000,000                                                                                                                                         | Soie manufacturée                                                                                                                                                                                                                                |
| Orge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375,000                                                                                                                                           | Lin                                                                                                                                                                                                                                              |
| Légumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 945,000                                                                                                                                           | Toiles de lin                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fruits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,060,000                                                                                                                                         | Chanvre                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beurre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,507,000                                                                                                                                         | Toiles de chanvre                                                                                                                                                                                                                                |
| Bœuis et porcs salés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,960,000                                                                                                                                         | Coron du Brésil, du Levan                                                                                                                                                                                                                        |
| Fromage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,522,000                                                                                                                                         | et de Naples                                                                                                                                                                                                                                     |
| Haile d'olive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,645,000                                                                                                                                        | Coton ir anufacture                                                                                                                                                                                                                              |
| Bau-de-vie de grains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,871,800                                                                                                                                         | Tabac                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eau-de-vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,715,000                                                                                                                                         | Drogues , épices , verre-<br>ries , poteries , livres ,                                                                                                                                                                                          |
| Vins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,489,000                                                                                                                                         | nes, poteries, livres,                                                                                                                                                                                                                           |
| Bierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 469,000                                                                                                                                         | plumes, etc. etc                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boufs', moutons, cochons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,646,000                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                            |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOTAL IMPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The second secon |                                                                                                                                                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ernongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | E LA MÊME ANDI                                                                                                                                                                                                                                   |
| EXPORTATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | E LA MÊME ANT                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | оля р                                                                                                                                             | Îl .                                                                                                                                                                                                                                             |
| EXPORTATION MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | оля р                                                                                                                                             | Îl .                                                                                                                                                                                                                                             |
| MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | оля р                                                                                                                                             | Îl .                                                                                                                                                                                                                                             |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | оля р                                                                                                                                             | MARCHANDISES.                                                                                                                                                                                                                                    |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166,300                                                                                                                                           | MARCHANDISES.  Amidon                                                                                                                                                                                                                            |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166,300<br>317,100                                                                                                                                | MARCHANDISES.  Amidon                                                                                                                                                                                                                            |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166,300                                                                                                                                           | MARCHANDISES.  Amidon                                                                                                                                                                                                                            |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166,300<br>317,100<br>59,400                                                                                                                      | Amidon. Chandelles Chevaux Cire. Cordages::                                                                                                                                                                                                      |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300                                                                                                            | Amidon                                                                                                                                                                                                                                           |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000<br>988,500                                                                                       | Amidon                                                                                                                                                                                                                                           |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>12,000<br>988,500<br>17,300                                                                                       | Amidon. Chandelles. Chevaux. Cire. Cordages.: Cuirs tannés. Cuirs verts. Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons.                                                                                                                           |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce.  Poix et goudron. Cendres pour engrais. Charbon de bois. Foin de vesce. Semences de lin et de jardinage, etc. Graisse. Houblon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>11,300<br>12,000<br>988,500<br>17,300<br>105,600                                                                  | Amidon. Chandelles. Chevaux Cire. Cordages.: Crirs tannés. Cuirs veřts Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons. Evprit-de-vin                                                                                                               |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce Poix et gondron Cendres pour engrais Charbon de bois Foin de vesce Semences de lin et de jardinage, etc Graisse Houblon Painade suif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000<br>988,500<br>17,300<br>105,600                                                                  | Amidon                                                                                                                                                                                                                                           |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce.  Poix et goudron. Cendres pour engrais. Charbon de bois. Foin de vesce. Semences de lin et de jardinage, etc. Graisse. Houblon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000<br>988,500<br>17,300<br>145,600<br>41,500                                                        | MARCHANDISES.  Amidon. Chandelles Chevaux Cire. Cordages: Cuirs tannés. Cuirs veris Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons Exprit-de-vin Essences Douves.                                                                                  |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce Poix et gondron Cendres pour engrais Charbon de bois Foin de vesce Semences de lin et de jardinage, etc Graisse Houblon Painade suif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000<br>988,500<br>17,300<br>145,600<br>41,500<br>241,800                                             | MARCHANDISES.  Amidon. Chandelles Chevaux Cire. Cordages.: Cuirs tannés. Cuirs verts Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons Esperit-de-vin Essences Douves Gands                                                                           |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce.  Poix et gondron. Cendres pour engrais. Charbon de bois. Foin de vesce. Semences de lin et de jardinage, etc. Graisse. Houblon. Painade suif. Cocons de soie de rebut. Fils de toute espèce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>11,300<br>12,000<br>988,500<br>105,600<br>145,600<br>41,500<br>241,800                                            | MARCHANDISES.  Amidon. Chandelles. Chevaux Cire. Cordages.: Cuirs tannés. Cuirs verts Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons Esprit-de-vin Essences Douves. Gands Huile de lin.                                                            |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce. Poix et gondron. Cendres pour engrais. Charbon de bois. Foin de vesce. Semences de lin et de jardinage, etc. Graisse. Houblon. Painade suif. Cocons de soie de rebut. Fils de toute espèce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>11,300<br>12,000<br>105,600<br>145,600<br>41,500<br>241,800<br>117,100<br>4,378,905                               | Amidon                                                                                                                                                                                                                                           |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce.  Poix et gondron. Cendres pour engrais. Charbon de bois. Foin de vesce. Semences de lin et de jardinage, etc. Graisse. Houblon. Painade suif. Cocons de soie de rebut. Fils de toute espèce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000<br>988,500<br>17,300<br>145,600<br>41,500<br>241,800<br>117,100<br>4,378,905<br>22,800           | Amidon. Chandelles Chevaux Cire. Cordages.: Cuirs tannés. Cuirs verts Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons Exprit-de-vin Essences Douves. Gands Huile de lin. Bo chons. Gàteaux d'huile de cola.                                         |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce. Poix et gondron. Cendres pour engrais. Charbon de bois. Foin de vesce. Semences de lin et de jardinage, etc. Graisse. Houblon. Painade suif. Cocons de soie de rebut. Fils de toute espèce. Chanvre. Laine brute et filée. Lin. Poils de lapins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000<br>988,500<br>17,300<br>145,600<br>41,500<br>241,800<br>114,100<br>4,378,905<br>22,800<br>10,400 | MARCHANDISES.  Amidon. Chandelles Chevaux Cire. Cordages:: Cuirs tannés. Cuirs verts Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons Esprit-de-vin Essences Douves. Gands Huile de lin. Bo chons. Gâteaux d'huile de cola. Peaux tannées de mouten, |
| MARCHANDISES.  Bois de charpente et de toute espèce. Poix et goudron. Cendres pour engrais. Charbon de bois. Foin de vesce. Semences de lin et de jardinage, etc. Graisse. Houblon. Painade suif. Cocons de soie de rebut. Fils de toute espèce. Chanvre. Laine brute et filée. Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166,300<br>317,100<br>59,400<br>31,300<br>12,000<br>988,500<br>17,300<br>145,600<br>41,500<br>241,800<br>117,100<br>4,378,905<br>22,800           | MARCHANDISES.  Amidon. Chandelles Chevaux Cire. Cordages:: Cuirs tannés. Cuirs verts Eaux et huiles distillées. Fiente de pigeons Esprit-de-vin Essences Douves. Gands Huile de lin. Bo chons. Gâteaux d'huile de cola. Peaux tannées de mouten, |

|                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| INDISES.                                                                                            | livres.                                                                                                                        | MARCHANDISES.                                                                                                                                                                     | `livres.                                     |
| les lits  toute espèce, lenx di - après  ve (114,044 muids 222 muids) saux. (201,246  DE L'EXPORTAT | 3.165 Goo<br>6,559,9 to<br>943,203<br>1,732,400<br>644,600<br>99.830<br>2,322,500<br>35,700<br>17,600<br>2,34,000<br>8,558,203 | Bus de citrons.  Diro de réglisse Réglisse Suffran Racines d'Allisary Sel de tartre. Shumac. Théréhentine Tournesole Vert-ue gris. Draps Etoffes de loine Coten, toiles, bati tes | 12,200<br>512,400<br>14,242,400<br>5,615,800 |
| nentionnés                                                                                          | 349,                                                                                                                           | 725.400H                                                                                                                                                                          |                                              |
| DE L'IMPORTAT                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | ٠,                                           |
| SWCE )                                                                                              | · · · · · 39,                                                                                                                  | 541,490世 1,647,558世 子.                                                                                                                                                            | sterl.                                       |
| a été calculée 🕟                                                                                    | c <b>t la b</b> alanc                                                                                                          | de cant de l'exportation que trouvée être de 25 million les Indes Occidentales non                                                                                                | ny, la Lor-                                  |

QBSERVATUINONS.,

Es comptes précédens du commerce de France, pendant ces deux années, sont, selon toutes les probabilités, exacts dans les articles ici marqués; mais il y a lieu de Tome III. croire que les registres, d'où ces mentirées, ne sont pas corrects. En 1767 trouve une importation de métaux bri plus de 20 millions; et dans le co den 784 il n'est pas fait mention de article, ce qui est évidemment une sion. Le charbon de terre est auxi, 1784, au nombre des articles expet et il ne s'en trouve pas d'importé, ce est une autre omission. Dans les articles manufactures, il a aussi plus omissions, ce qui paroît extraordina quoique le traité de commerce expliquelques articles, comme celui du con des manufactures, etc.

Pour se former une idée de l'exportate et de l'importation de la France, il sexaminer les deux, et ne pas la prendre de l'examen de l'une ou de l'autre séparéme Une idée ainsi formée, ou par toute au combinaison quelconque, n'admettra mais un moment la possibilité d'une lance de commerce de 70 millions de liten faveur de la France, taux auque M. Necker la porte dans son ouvrage, d'Administration des Finances, mais que l'Administration des Finances, mais que l'accessant à réruté, dans son Méchanisme

des sociétés, d'une manière à laquelle il est impossible de répondre. Il sera curieux d'examiner le montant des importations du produit des terres, sans y comprendre les minéraux.

| En 1784, les importations<br>du produitnet des terres<br>montoient à |                                                                                                 | En 1787, le me<br>étoit | ême produit<br>de |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| Soie                                                                 | ,926,000 <sup>tt</sup><br>,582,700<br>,464,600<br>,615,700<br>,308,400<br>,601,000<br>,890,2700 | Laine                   |                   |  |  |

On peut donc dire que la France importe, année commune, pour environ 145 millions de livres, des productions de l'agriculture; et ces importations sont une preuve frappante que je n'étois pas bien éloigné de la vérité, lorsque je condamnois si sévèrement le système d'agriculture de France, presque dans tons ses points, les vignes seules exceptées. Quand 276

on voit le pays de l'Europe le plus propre à la production de la laine, en importer cette quantité immense, on peut juger de son déficit en moutons, et combien son agriculture doit souffrir, même du manque . d'engrais, que pourroit fournir le nombre de ces animaux, qu'il est obligé d'importer annuellement. L'importation d'un si grand nombre d'autres animaux vivans parle le même langage. Son agriculture languit dans toutes les parties du royaume, faute d'un nombre suffisant de bestiaux, et il est imposssible de satisfaire aux demandes de la nation. Il y a cependant, dans ce commerce d'animaux vivans, une circonstance, qui fait le plus grand honneur au bon ' sens et à la politique de l'ancien gouvernement français; c'est que, quoiqu'il eût un si grand besoin de laine pour ses propres sabriques, et qu'il prît une infinité de mesures, pour augmenter le nombre des moutons et en améliorer la race, il n'avoit pas prohibé l'exportation des moutons vivans ni de la laine, il n'avoit même mis des droits que pour s'assurer du montant de cette exportation. Il paroît par les registres que la France exportoit annuelle.

ment plus de cent mille moutons; ce n'est pas faute d'expérience que l'ancien gouvernement avoit adopté cette politique; car l'exportation des moutons avoit été défendue pendant plusieurs années, mais trouvant que cette mesure nuisoit à l'amélioration des races, il avoit laissé le commerce libre, etavoit depuis toujours suivi le même plan; par ce systême, il fut certain que leur prix étoit aussi haut en France que chez ses voisins, et que conséquemment l'amélioration des races, se trouvoit encouragée antant que cette égalité de prix pouvoit le faire. L'exportation des marchandises de l'aine, en 1784, monte à 24 millions, 795 mille, 800 livres, et n'est pas égale à l'importation de la laine non travaillée. C'est pourquoi, selon le calcul général; la France ne se suffit pas à elle-même pour ces marchandises; et le traité de commerce ayant introduit plusieurs étôffes de laine, elle est encore plus éloignée de la quantité nécessaire pour former la balance. En considérant le climat, le sol et la population du royaume, cet état de son commerce de laine indique certainement une bien grande négligence. Faute d'avoir amélioré

la race de ses moutons, ses laines sont fo mauvaises, et elle est obligée d'importe à grands frais, d'autres laines, dont qu ques-unes ne valent pas grand chose; conséquemment ses manufactures épos vent le plus grand désavantage, à cau du mauvais état de son agriculture. I mesures qu'elle a prises pour amélion ses laines, en donnant des pensions à d académiciens, et en faisant faire des périences sur plusieurs points évidens sont pas de bons moyens pour réussir. U cultivateur anglais, à la tête d'une ferm à moutons, de trois ou quatre mille acre, feroit plus, en peu d'années, pour l'amb horation de leurs laines, que tous les philosophes et les académiciens en dix siecles Commerce des Indes Occidentales.

En 1786, les importations de ces Colonies en Franc étoient :

| Saint-Domingue. La Martinique. La Guadeloupe. La Guyenne. Tabago. Sainte-Lucie, rien directement. | 23,958,000<br>14,330,000<br>919,000<br>4,113,000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| •                                                                                                 | (1)174,831,000                                   |

<sup>(1)</sup> Le total, en 1784, étoit de 139,000,000 de l'e. Que veut dome dire M. Begouen du Havre, en faisant

Cette somme provenoit de 174 millions, 222 mille liv. pesant de sucre. — 66 millions, 231 mille pesant de café. — 7 millions, 595 mille pesant de coton. Il y avoit 569 vaisseaux, contenant 162 mille, 311 tonneaux, employés dans ce commerce, dont Bordeaux (1) avoit 246, qui contenant 75 mille, 255 tonneaux.

monter cela à 230,000,000 de liv., huit cents vaisseaux, douse cents vaisseaux, — vingt-cinq mille matelots, et je ne sais quelles autres extravagances? Précis sur l'Importance des Colonies, in-8°., 1790, pag. 3, 5, etc. Un autre écrivain dit: huit cents grands vaisseaux, cinq cents petits, et 240,000,000 livres. Opinion de M. Biln, pag. 7. Je ne conçois pas sur quei on peut faire ces calculs.

(1): Je crois que Bordeaux fait fait un plus grands commerce qu'aucune ville de province, sous la domination de la Grande-Bretagne. Celles qui en font le plus, sont,

|                                                                                                                                                         | TONNIA.VX.                                                          | MATELOTS.                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Newcastel qui, en 1787, avoit un nombre de vais- seaux qui contenoit. Liverpoel. Withellaven: Sunderland. Whithy. Hall. Bristol. Yarmouth Lyon. Dublin. | 165 000<br>72,000<br>53,000<br>53,000<br>46,000<br>46,000<br>33,000 | 5,390<br>10,000<br>4,000<br>3,300<br>4,200<br>4,070 |

| Exportations de F                                                                                        |                                                              | ;                                                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A Saint-Domingue. A la Martiuique A la Guadeloupe A la Gayenne A Tabago A Sainue-Lucle, rien directement | 44,700,000H<br>12,109,000<br>6,274,000<br>578,000<br>658,000 | Importations de ces Isles  Exportations a ces Isles  Balance contre la France | 64,341,00<br>10,490,00 |

Le 30 août 1784, sous le ministère du maréchal de Castries, il fut permis aux étrangers, sous certaines restrictions, de commercer avec les isles à sucre de France, après une vive controverse pour et contre, par le moyen de l'impression. En conséquence de cet arrêt, le commerce de 1786 fut comme il suit:

| Importations da                                                                                                 | nsles Isles                                                                        | Exportation                                                                                         | s <i>de</i> ditto.                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Des Etats-Unis. Par les Anglais. Les Espagnols. Lès Holiandais. Les Portugais. Les Danois. Les Suédois.  Toral. | 13,065 000 <sup>th</sup> 4,55 <b>0,000</b> 2,201,000 801,000 132,000 68,000 41,000 | Venduaux Américains pour Aux Auglais Aux Espagnols. Aux Hollandais. Aux Suédois et aux Danois Total | 7,263,co <sup>3</sup> ; 1,259,000 3,189,000 2,030,000 3,11,000 |

|             | Navigation pour ce commerce. |                                     |                                                        |                                  |                                              |  |  |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| ris.        | ·<br>Vaissiaux.              | TONNEAUX.                           | Exportations.                                          | VAISSEAUX.                       | TONNEAUX.                                    |  |  |
| iné-        | 1,392<br>313<br>189<br>245   | 105,095<br>9,122<br>10,192<br>6,471 | Américains Français Anglais Espagnols Hollandais, etc. | 1,127<br>534<br>15;<br>24)<br>32 | 85,403<br>13,941<br>10,778<br>5,856<br>1,821 |  |  |
| Sué-<br>Da- | 34                           | 2,229                               | Totaux                                                 | 2,095                            | 117,799                                      |  |  |
| E           | 2,173                        | 133,109                             |                                                        |                                  |                                              |  |  |

Comme la culture et les exportations es isles en 1786 furent plus considéibles qu'en 1784, les demandes de marhandises de France doivent aussi avoir té plus considérables; mais c'est ce qui 'arriva pas.

aportations de toiles de France { En 1784 17.796,000 13.000,000

Cela seroit cependant arrivé, si l'arrêt du lo août n'avoit pas ouvert le commerce des solonies aux étrangers, qui y portèrent les articles de manufactures, ainsi que des meubles et des subsistances. C'est une grande question de sayoir si cette politique

étoit bonne; elle est susceptible de l des argumens; le bénéfice que retir mère patrie de la possession de ses nies, c'est en leur fournissant leurs p sions; en leur vendant tout ce dont ont besoin, et en assurant la navige nécessaire pour cet objet. Ce n'est cent ment pas pour du sucre et du casé les nations établissent des colonies; sont sûres de ces objets et de toute: denrée, pourvu qu'elles soient assez ri pour les payer. Un Russe, un Polonai aussi assuré d'avoir du sucre qu'un F çais ou un Anglais , et les gouvernemen ces peuples peuvent lever pn aussi g revenu sur l'importation de ces march dises, que les gouvernemens qui possèd les isles. Le bénéfice particulier, retiré colonies, est donc le monopole de approvisionnement. Il est inntile de qu'en permettant aux colons d'acheter dont ils out besoin, au plus besprix etd première main, ils seront en état de fa plus de sucre, ce qui tournera finalem su profit de la mère patrie, puisque quelque riches qu'ils puissent devenir quelque soit le degré de culture su

puissent porter leurs terres, les avantages de la mère patrie ne sauroient provenir que des denrées qu'elle leur fournit; et qu'en perdant ces avantages pour avoir plus de sucre, elle perd tout ce qui rend la possession des colonies desirable. Il seroit bien que tous les pays ouvrissent leurs colonies à toute la terre, sur des principes de liberté et de libéralité ; il sefoit même encore mieux de faire un pas de plus, et de ne plus avoir de colonies. Les isles à sucre de toutes les nations. dans les Indes occidentales, y comprise la grande isle de Cuba, sont assez considérables pour former une mation indépendante; et il n'est pas besoin de bien des argumens pour démontrer que l'existence d'une pareille nation seroit plus avantugeuse aux Anglais, aux Français et aux Espagnols, que la possession de ces isles: Mais pour revenir à l'arrêt du 30 août; on peut dire, sans craindre de se tromper, que la politique, qui engagea le maréchal de Castries à ouvrir les colonies, étoit erronnée, et qu'elle fut nuisible en proportion de l'étendue de commerce auquel elle donna lier.

Le résultat du commerce de sucre France est à - peu - près comme celui commerce que l'Angleterre fait avec colonies; une grande balance contre el -On trouve des écrivains, qui disent que ce commerce doit être considéré sous point-de-vue tout différent des autres, mérite ne dépendant pas des exportation mais des importations ; j'ai trouvé l mêmes idées en France; et comme of est un objet de grande importance da l'économie d'un Empire, il est bon d'o server, 1º. que l'avantage qui résulte d commerce, c'est l'encouragement dom à l'industrie de la nation, soit dans su agriculture, soit dans ses manufactures et ce sont certainement les exportations, qui occasionnent cet encouragement, etna pas les importations, à moins que ce ne so celles des matières premières; 20. que la véritables richesses de tous les commerces consistent dans la consommation des den tées, qui sont l'objet de ces commerces, et que si une nation est assez riche pour faire une grande consommation de sucre et de café, elle a sûrement le pouvoir de donner de l'activité à la quantité de son

industrie, proportionnée au commerce auquel cette consommation donne lieu; que le sucre soit le produit de ses propres colonies ou de celles des autres puissances. 3º. Les impôts levés sur les marchandises des Indes Occidentales ne fournissent aucuns motifs pour regarder la possession de ces colonies comme avantageuse, puisque c'est la consommation qui paye l'impôt, et non pas la possession de la terre qui produit les denrées. 4º. Le monopole de la navigation n'est utile qu'autant qu'il comprend la construction des vaisseaux et leur gréement; la possession d'un grand nombre de matelots, pour servir d'instrumens à la guerre, doit être considérée sous le même point de vue que les grandes armées russes ou prussiennes, c'est-à dire, comme les pestes de la société, les instrumens de Tambition et de la plus grande des misères (1). 5º. La possession des isles à

<sup>(1)</sup> Il faut déraciner les préjugés les plus invétérés en Angleterre; avant de pouvoir persuader les habitans à reconnoître cette vérité évidente. Ces préjugés ent pris naissance dans la crainte d'être conquis par la France; crainte que le geuvernement é est efforcé

sucre fait placer d'immenses capitanz dens l'agriculture de l'Amérique, an lieu de l'agriculture de France. Les habitans de se royaume meurent périodiquement de faim, parce que les capitaux, qui devroient produire du bled en France, sont employés à faire croître du sucre à Saint-Domingue. Quelqu'avantage que puissent voir les avocats pour les colonies dans de pareilles possessions, qu'ils nous prouvent que le placement de capitaux semblables, dans l'agriculture de France, ne produiroit pas des eventages égaux et même infiniment supérieurs! 60. Pai montré, dans un autre lien, qu'il y avoit dans l'agriculture de France un capital de près de onze millian antindre que dans selle d'Angleterre ... (450 emillions sterling); pent-il donc exister une gilus grande folie que celle de placer des

da propager, depuis la révolution, pour suive au plans de dépense, de prodigalité et de dettes. Le Portugal, la Sardaigne, les petits États d'Allemagne et d'Italie, la Suède et le Danamerck ont été capibles de se défendre, malgré les défauts de leur genvernement et le manque de population; mais on conquesir les iales Britanniques, qui ont quinze millions d'habitans.

Capitaux dens l'agriculture de l'Amérique, pour se procurer un commerce dont la balance est de plus de 100 millions de liv. au détriment de la mère patrie, tandis que l'on ne trouve que la peuvreté dans les champs qui deivent nonrrir les Français? yo. Si l'on me dit que la réemportation des marchandises des isles est immense, et même plus grande que cette dalance, je réponds, en premier lieu, que M.: Necker nous donne lieu de croire que cette réexportation est fort exagérée; mais en accordant qu'elle soit aussi considérable qu'on voudroit la faire paroftre, la France a acheté ces marchandises avant de les vendre, et a payé en espèces la balance qui Etoit contre elle; perdant d'abord par son commerce avec l'Amérique les sommes qu'elle gagne ensuite en les exportant dans le Nord. Le bénéfice d'un paseil commence n'est autre chose qu'un bénéfice d'échange et de transport. Mais dans l'emploi du capital, la perte est grande. Dans tous les commerces ordinaires, tels que ceux qu'elle fait au levant, ou avec l'Espagne, elle retire les profits accousumés du nommerce, sans fournir de capitaux pour la produce

tion des deurées qu'elle achète; mais les Indes Occidentales elle est obligée fournir des capitaux doubles, d'ab pour produire les denrées qu'elle ve et ensuite celles qu'elle achète. 80. Si dit que Saint-Domingue ne doit pas considéré comme un pays étranger, lequel la France commerce, ni comme colonie, mais comme une partie d'a même; et que la balance entre les de pays est comme la balance entre Paris les provinces; je répondrai alors que d une province si mal située, qu'arrêter cours des capitaux dans les autres p vinces pour les porter dans celle-ci, c faire un acte qui approche de la foli d'abord, à cause de son éloignement et l'obligation où l'on est de la faire cultig par des esclaves, elle est très-peu shi Si elle échappe aux attaques d'enner européens, le cours ordinaire des éven mens la jettera dans les mains des Étan Unis. Secondement, elle exige une grand marine pour sa protection; et conséquent ment un impôt sur toutes les autres par vinces, montant à 48 millions annuelle ment. Quelle dépense la possession de Eretagne

Bretagne occasionne t-elle au Languedoc? sa part de la défense commune. En est-fi sinsi de Saint-Domingue? La France entretient pour sa protection une marine de 48 millions, et Saint-Domingue ne paye pas un sou pour défendre la France, ni même pour sa propre défense. Selon les règles du bon sens, la possession d'une pareille province devroit être regardée comme un principe de pauvreté et de foiblesse, pluidt que comme une source de richesses et de puissance. 90. Pai converse sur ce sujet au Havre, à Nantes, à Bordeaux et à Marseille; et je n'ai pas rencontré un homme qui ait pu me donnér aucune autre bonne raison en faveur de ce système, sinon que l'agriculture, dans des Indes occidentales, étoit lucrative, ét qu'elle ne l'étoit pas en France. On se sert du même argument en Angleteire, et avec mutant de justesse. Je conviens du fait; et al conduit immédiatement à la pérnicieuse doctrine des impôts de restriction et de prohibition sur les terres de l'Europe, qui siblige les gens encliss à pratiquer l'agriantsure di aller dans un autre heinisphère mese leurs supitant, pour svoir de plus Tome III.

grands bénéfices. Mais changez cette mi sérable politique; abolissez tous les impôts, et même l'ombre d'un impôt sur la terres; mettez-les tous sur la consommation ; proclamez LA LIBERTÉ DU COM-MERCE; donnez à chaque individu le pouvoir d'enclore; -ou, pour parler en d'au tres termes, accordez au Bourbonnois a que vous avez accordé à Saint-Domingue, et vous verrez glors si le grain et la laine ne rapporteront pas un bénéfice plus con sidérable que le sucre et le café, de l'Amé rique, La possession d'isles à sucre, aussi riches et aussi florissantes que celles de France et d'Angleterre, éblouit l'espece humaino, qui n'examine jamais les choses eque d'un côté, quand elle considère la navigation, la reexportation, les profit du commerce et une grande circulation Qu'olle tourne la médaillen et elle verm, faute de ces capitaix détournés de le mère patrie, une agriculture lenguissante des canque suspendus et des chemins in ipraticablesi Illa ne belance pas la cultime de la Martinique avendes dandes de Pondenusis selle, dar Saint, Domingues ever despris de la Bretagna : que les michesse Leme III.

le la Guadeloupe avec la misère de la Soogne. Quand on achète les richesses de 'Amérique, par la pauvreté et la détresse le provinces entières, comment peut-on tre assez aveugle pour croire la balance ıvantageuse? Je ne me suis servi d'auun argument contre les isles à sucre rançaises, qui ne soit également appliable aux isles anglaises; je les regarde comme des obstacles équivalens à la prospérité des deux royaumes; et si la perte de l'Amérique septentrionale peut servir d'expérience, ce grand et important évènement est une preuve de ce que j'avance. qu'un pays peut perdre le monopole d'une colonie éloignée et devenir plus riche, plus puissant et plus heureux, par cette perte imaginaire!

Si ces principes sont justes, et une multitude de faits en prouve la justesse, que doit-on penser d'un politique qui dit que la perte du Bengale, ou de l'argent que les Hollandais ont dans nos fonds, ruineroit l'Angleterre (1)?

<sup>1787,</sup> p. 492. L'opinion, que l'Angleterre avant la

| Exportations des productions de l'agrica<br>Indes occidentales, en 1                                                                                                                                              | ulturé de Franc<br>787.                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vins, eau de-vie, etc. Comestibles. Viandes salées. Farines. Légumer. Chandelles. Bois, cordages, etc. Matières premières de manufacture. Etoffes, fournitures, etc. Matériaux bruts des exportations en Afrique. | 6,332,000 <sup>th</sup> 769 000 971,000 6,944,000 300,000 2,869,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 |
| Exportations du sol                                                                                                                                                                                               | 12,549 000 316,54                                                                                 |
| Fournitures, étoffes, etc                                                                                                                                                                                         | 6,136,000<br>2,000,000                                                                            |
| Exportations en Afrique                                                                                                                                                                                           | 13,000,000 15,000<br>2,000,000                                                                    |
| Articles divers                                                                                                                                                                                                   | 7,34                                                                                              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                             | 73,711                                                                                            |
| Dont 49,949,000 proviennent du sol et des mai                                                                                                                                                                     | ulactures de Pian                                                                                 |

#### Pêches.

Il n'y a pas de commerce plus avante, geux que celui de la pêche, et qui rapporte un plus grand intérêt pour le capital; il

dernière guerre étoit parvenue au comble de la propérité, est du même genre, page 483.

g'y en a pas qui soit plus favorable à ces avantages chimériques supposés devoir résulter d'une grande marine. Les Français ont constamment encouragé la pêche. En admettant qu'ils aient eu raison de faire de si grands efforts pour devenir une puissance formidable sur mer, ce qui cependant est très-problématique, ils ont sûrement pris des mesures très-sages, en tâchant d'étendre ces pépinières de la puissance maritime.

|                                     | Vaissbaux.         | TONNEAUS,                  |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Peche de Terre-Neuve et d'Ice 21784 | \$28<br>450<br>453 | 36,342<br>48,631<br>51,143 |

La plupart des pêches nationales sont dans un état florisannt; elles employoient, en 1786:

| • •                                                                                    | VAISSEAUX | IONNEAUX.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Four le hareng, etc.<br>Terre-Neuve<br>Pour la côte d'Irlande, de Dunkerque<br>Baleine | 62        | 47.399<br>3,742<br>970 |

Dieppe fait une grande partie de toutes ces pêches , ayant 5 cents 56 vaisseaux, contenant 21 mille 5 cents 31 tonneaux.

## Commerce avec les États-Unis.

Le commerce que la France fait avec les Anglo-Américains, est toute la récompense qu'elle reçoit pour avoir probament dépensé douze cents millions, d'assurer leur liberté. Des idées chin ques d'affoiblir la puissance Britann s'étoient emparées du cabinet de Versai mais à peine la paix fut-elle rétablie, ces folles espérances s'évanouirent en rement ; chaque heure, chaque mon prouva que l'Angleterre, en se déba sant de ses colonies, étoit si éloignée voir perdu la moindre chose, qu'elle a gagné immensément. L'exposé de ce comerce démontrera que la France fut a trompée de ce côté-là que de l'autre.

| Dans I         | es Isle | 8 22 8 | ucte | iran | çaise | <b>.</b> | • • • | 11,10 |
|----------------|---------|--------|------|------|-------|----------|-------|-------|
| <b>6</b> . * · |         | •      |      |      |       |          | . •   | 20,70 |
|                |         | ٠      |      | •    |       | •        |       |       |
|                | , .     |        | í    |      |       | •        |       |       |

ces républicains, dit M. Arnould (1), se procurent maintenant sur nous une balance en argent, de sept à luit millions, avec laquelle ils soudoient l'industrie anglaise. Voilà donc pour la France le nec plus ultrà d'un commerce, dont l'espoir a pu contribuer à faire sacrifier quelques centaines de millions, et plusieurs générations d'hommes »!

#### Commerce en Bussie.

terre, que le commerce que la France fait avec la Russie est fort avantageux, et que sa balance est grandement en faveur de la première; il y a aussi des écrivains fran-

<sup>(1)</sup> De la Balance du Commerce, 1791, tome L.
p. 234. Voici le tire développé de cet ouvrage plein
de recherches du plus grand intérêt. De la Baldace
du Commerce et des relations commerciales extérrieures de la France, dans toutes les parties du
globe, particulièrement de la fin du règne de Louis
XIV, et que moment de la révolution; le tout appuyé
denotes et tables raisonnées authentiques sur le commerce et la navigation, la population, le produit
territorial et de l'industrie, le prix du bled, le numéraire, le revenu, la dépense, et la dette publique
de la France à ces deux époques; avec la valeur dé
ses importations et exportations progressives depuis
1716 jusqu'en 1788 inclusivement; par M. Arnould,
sous directeur du Bureau de la Balance du Commerce, 2 vol. in-80, avec un vol. in-40, de tableaux.
Prix 12 liv. br. A Paris, chez Buisson, libraire.

çais qui prétendent la même chose; l'é suivant montrera jusqu'à quel point ce croyance est conforme à la vérité:

| Importations de Russie en France, en 1788 | 6,871<br>6 1 <b>48</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|
| TATABLE COURSE TA WALKET                  | -62                    |

Il faut remarquer que ceci n'est que qui est porté dans des navires français, plus grande partie de ce commerce se fi sant dans des vaisseaux anglais et holls dais.

## Navigation.

Les lecteurs modernes n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'inquiétude sur le commerce ou sur la navigation d'aucun pays; ils peuvent être assurés que l'esprit de tre fic qui s'est emparé de toutes les nations, rendra les gouvernemens fort attentifs ce qui regarde leur commerce, quoiqu'ils laissent en même tems leur agriculture dans le dernier degré de pauvreté et de négligence. Toutes les autorités que j'ai trouvées, touchant la navigation de la France, sont fort anciennes; les personnes curients de ces spéculations seront peut-être bien-aises du détail suivant:

#### aisseaux sortis des ports de France, en 1788.

|                                 | VAISSEAÙX.                                                              | LONNEVA                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| e levan: et la côte de Ba barie | 365<br>14<br>310<br>437<br>1,411<br>2,068<br>432<br>2,0 8<br>977<br>195 | 45 285<br>3,232<br>9 3 4<br>4 283<br>11,595<br>45 435<br>128 755<br>129 755<br>35,227 |
|                                 | 8,594                                                                   | 516,,279                                                                              |
|                                 |                                                                         |                                                                                       |

R. Toute sa navigation, en France et en Amérique de valaseaux français on étrangers, monte à 9 mille 445 vaiset 556 152 tonneaux.

#### Cabotage, la même année.

|               | A TIRESTAX    | TONNEAUX.                 |
|---------------|---------------|---------------------------|
| eaux français | \$2,360<br>60 | 997:665<br>2,7 <b>‡</b> 3 |
|               | 22.420        | 1,000,408                 |
| :             |               |                           |

B. Il n'y, a pas de différence entre vaisseau et voyage; ai un vaisseau na voyages par au, il est curegistré chaque voyage. L'article Sart, qui paroit contenir au si grand nombre de vaisseaux et si peu de lux, semble indiquer que ces petits vais eaux sont employés à une quelconque, sur les côtes de cette Isle.

Le port des bâtimens, il paroît que ce ne sont guère que des chariceux employés à la péche du hareng sont d'environ trente ton-

| 298                                   | Commerce                                                                                                                                | <b>:.</b>            |                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                       | navigation d'Angleterre, pour<br>ptembre 1787, fut:                                                                                     | une ann              | ice , b                            |
| ,                                     |                                                                                                                                         | VAISSBAUX.           | Tonne                              |
| Anglai<br>Eco-sai<br>De Li<br>Irlanda | compagnie des Indes                                                                                                                     | 8 711<br>1,720<br>54 | 95/172<br>133,01<br>43,62<br>60,00 |
|                                       |                                                                                                                                         | 10,465               | 1,191,3                            |
| de l'A                                | omprendre le commerce des Indes occid<br>mérique septentrionale, ni celui de Pa<br>de la compagnics exceptés.<br>Progrès du commerce de | Afrique et           | de l'Asié                          |
|                                       | *                                                                                                                                       | IMPORTAT             | IONS. EIN                          |

| ,      |                                                                                                                                                           | IMPORTATIONS.                                                                                       | E       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Depuis | 1716 jusquen 1720, en paix, taux moyen par au. 1721 jusqu'en 1722, paix. 1733 1735, guerre. 1736 1738, guerre. 1749 1748, guerre. 1749 1756 1763, guerre. | 65.079,000<br>80,195,085<br>76,600 000<br>102,015.000<br>112.805,000<br>-155,555,000<br>133,778,000 | 1 1 2 2 |
| Ilnes  | 1764 1775, paix                                                                                                                                           | 165.161,000<br>207,536,000<br>301,727,000                                                           | 3       |

|   | Ilnes   | era pas inutile | de comparer ce           | la avec l | e commerce d  | Angl         |
|---|---------|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| i | Années. | IMPORTATIONS.   | EXPORTATIONS             | Années.   | IMPORTATIONS. | EXP          |
|   |         | l v. stern      | liv. sten                |           | iv. sten.     |              |
|   | 1717    | 6,346,768       | 9,147,700<br>,11,352,480 | 1771      | 12,821,995    | 17,1         |
| i | 1735    | 8,150,184       | 13;544,144               | 1785      | 16,279,419    | 16,7<br>16,0 |
|   | 1738    | 7.488,960       | 12,289,495<br>14,623,653 | 1787      | 17,801,000    |              |
| ١ | 1743    | 8,625,029       | 14.035,055               | 1788'.    | 18,027,000    | 17,4         |
| l | 1263    | 11.655.036      | 16.162.181               | 1700      | 10.130.000    | 20,0         |

<sup>(1)</sup> M. Atnould, du Bureau de la balance du commerce sur quelle autorité, que la navigation anelaise, en 1789, é

Comme la balance, ou les idées de balance sont très-chimériques, nous trouverons, en comparant les deux colonnes ensemble, que le commerce d'Angleterre n'a souffert aucun déclin, mais qu'au contraire il est plus grand que jamais; il faut tependant observer que ses progrès n'ont pas été aussi rapides que ceux du commerce de France, qui dans le dernier période a été trois fois et demi plus grand' que dans le premier; au lieu que le nôtre n'a presque fait que doubler. Le commerce de France est prespré double, depuis la paix de 1763; mais le nôtre n'a pas fait tant de progrès. Or il est remarquable que les améliorations, qui collectivement sont des signes de prospérité nationale, ont été, dans cet espace de vingtneuf ans, beaucoup plus considérables en Angleterre qu'en France ; ce qui est une preuve assez évidente que ces améliora-tions et cette prospérité dépendent de quelque autre chose que du commerce étranger; et; comme toute la force de cet argument est fondée sur des faits, et non pas sur la théorie ou sur Popinion, elle devroit arrêter cette fureur aveugle pour le commerce, qui a peut-être été plus in neste à l'Europe que tous les autres man ensemble. On voit donc que le commerce de France a fait des progrès rapides; e nous avons montré, dans un autre lies que son agriculture n'en avoit fait que peu ou point; au contraire, l'agriculture d'Angleterre, quoique rarement protégée du gouvernement, a fait de grands pragrès, et son commerce n'en a fait que très-peu.

dernier royaume, en fait de prospérité nationale, et vous serez pleinement convaincu que la leçon, donnée par de par reils faits, n'a pas besoin de commentaire

Du traité de commerce entre la Grande-Bretagne et la France.

Je vais mettre devant les yeux du lecteur le résultat du traité, selon les registres de la douane d'Angleterre, et selon ceux du bureau de la balance du commerce à Paris; je dois cependant remarquer que les derniers sont beaucoup plus exacts que les premiers; et, quand il se trouvera des choses contradictoires, je n'hésiterai pas à m'en rapporter à l'autofité française; car il est certain que l'estimation de quelques articles, dans les registres anglais, ressemble à celles qui ont été faites du tems de Charles II, quoiqu'il soit connu que leur valeur a quintuplé.

| 1                                            | EGISTRES                                                                                | Marchan                                      | GLAIS.<br>dises anglaises                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1769<br>1770<br>1771<br>1772<br>1773<br>1774 | liv. sterl. s. d. 83 213 18 4 93,231 7 5 85,951 2 6 79,534 13 7 95,370 13 8 85,685 13 2 | 2784<br>1785<br>2786<br>1787<br>1788<br>1789 | liv. sterl. s. d. 93,763 7 1 244,807 19 5 343,707 11 10 713,446 14 11 884,100 7 1 830,377 17 0 |

L'augmentation, dans les années 1785 et 1786, peut être attribuée à la rage d'avoir tout anglais, qui étoit alors à son comble: dès que l'honneur de la nation fut assuré, et qu'elle eut effacé la honte de la guerre de 1756, par les succès de celle de l'Amérique, une prédilection pour tout ce qui étoit anglais s'empara rapidement des esprits. Afin de faire voir quelle est la proportion de marchandises que

nous exportons en France, comparative ment à nos exportations dans les autre parties du monde, je vais en insérer l totalité, fondée sur les mêmes autorités.

|      | liv. steri | l. s. | ě, |
|------|------------|-------|----|
| 1786 | 11,830,194 | 19    | 7  |
| 1787 | 12,053,900 | 3     | 5  |
| 1788 | 12,724,719 | 16    | 9  |
| 1789 | 13,779,740 | 18    | j  |
| 1790 |            |       |    |
| · ·  |            |       |    |

Nous savons que toutes ces somme sont inexactes; mais nous pouvons sup poser que l'inexactitude est la même un année que l'autre, et conséquemment le comparaison de l'une avec l'autre est asse exacte. J'ai pris les comptes suivans dans les registres de France avec beaucoup d'attention; et comme on a levé des droit sur tous les articles, il peut arriver qu'il y ait du plus, mais il n'y a pas de moins.

# REGISTRES FRANÇAIS.

| IMPORTATIONS d'Angleterre e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n France    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| en 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | liv. tourn. |
| Bois, Charbon de terre et matières brutes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| le Charbon de terre monte seul à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,553,400  |
| Autres materiaux, qui ne sont pas direc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,402       |
| tement les productions de la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,246,500   |
| Marchandises manufacturées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Manufactures de l'industrie étrangère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,101,900  |
| _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,700,900   |
| Boissons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271,000     |
| Commestibles, tels que la viande salée,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _           |
| Beurre, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,992,300   |
| Drógues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,995,900   |
| Epiceries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,026,900   |
| Epiceries.  Bétail et Chevaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 702,800     |
| Tabac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 843,100     |
| Articles divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187,200     |
| Cotons et Marchandises des Indes occi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •         |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           |
| dentales, point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Toray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,621,900  |
| in the second of |             |
| Transfer to the state of the st | •           |
| र देशका अधिक एका कि अन्तर्भ के र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

# Exformations de France es Angles.

| <b>5.</b>                                   | liv. tous |
|---------------------------------------------|-----------|
| Bois, Charbon de terre et matteres brutes.  | 534,      |
| Autres matières brutes, qui ne sont pas di- | ;         |
| rectement des productions de la terre.      | 635,4     |
| Marchandises des Manufactures de            |           |
| France                                      | 4,786,2   |
| Murchandises de l'industrie etrangère.      | 2,015,4   |
| Boissons                                    | 13,492,2  |
| Comestibles                                 | 2,215,4   |
| Drogues                                     | 759,30    |
| Epiceries, aucunes                          | •         |
| Bétail et Chevaux                           | 281,7     |
| Tabac                                       | 733       |
| Articles divers                             | 167,4     |
| Coton des Indes occidentales                | 4,297,3   |
| Marchandises des Indes occidentales         | 641,1     |
|                                             |           |

TOTAL..... 30,458,50

Expercerron. — Toutes les marchandises musiceturées, tant anglaises qu'étrangères, importée par les marchands anglais, ont été estimées au mois un tiers au dessous de leur valeur, ce qui fait un addition de 3,238,800 l. Les exportations de Frant doivent aussi être plus considérables par le moyen de la contrebande, etc. etc.; de sorte qu'il y a lieu de croire que le véritable état des comptes entre les deux mations est comme il suit :

Expotations

| Commercei                                                    | <b>3</b> 05                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Exportations d'Angleterre en France.                         | 63,327,600#                            |
| de France en Angleterre                                      | 33,847,470                             |
| BALANCE contre la France                                     | 29,480,130                             |
| Total des Exportations d'Angleterre en                       | :                                      |
| France en 1789                                               | 58,000,000#                            |
| Ditto de Manufacture An- { 1787 glaise en                    | 33,000,00à<br>27,000,00à<br>23,000,000 |
| Il paroît par-là que les do<br>deux nations ne différent pas |                                        |
| ment dans leurs comptes.                                     | materiente                             |
| Je suis plus content de ce co                                | mnte and                               |
| fil étoit, comme la chambre de                               |                                        |
| de Normandie se l'étoit imaginé                              |                                        |
| plus en faveur de l'Angleterre                               | -                                      |
| plus probable que ces bénéfices                              | -                                      |
| ront, que le traité sera rene                                |                                        |
| conséquemment que la paix entr                               |                                        |
| nations durera plus long-tems. I                             |                                        |
| les articles de manufactures n'                              |                                        |
| plus de quatorze millions; ce qu                             | ui est bien                            |
| Hoigné des idées des Français                                | et, selon                              |

la nature des choses, elle doit diminuer. Les 18 millions de matières brutes et de charbon de terre, au lieu d'être une im-

Tome III.

portation nuisible à l'industrie française. lui est au contraire avantageuse; les Français la regardent eux-mêmes comme telle, et sont fâchés de l'ancien droit qui existe sur l'importation du charbon d'Angleterre, assurant qu'il ne devroit pas y en avoir. Il y a pour 10 millions d'importations, et une balance de huit objets indirects d'agriculture, tels que du grain et de la viande. Quand un peuple gère son agriculture d'une manière si absurde, qu'il n'est pas en état de se nourrir lui-même, il doit remercier ses voisins de ce qu'ils veulent bien le faire. Les matières premières ou brutes, y compris les drogues avec le bétail, le grain et les chevaux, font presque toute la balance, quelque considérable qu'elle soit, payée à l'Angleterre sur le total; et comme il est aussi avantageux pour la France d'importer ces objets, que pour l'Angleterre de les exporter, on doit regarder la totalité du commerce, tant par sa balance que dans son étendue, comme accordant des avantages réciproques, et tendant conséquemment à avancer la prosperité des deux royaumes. Il y a néanmoins une circonstance dans laquelle le'en faut de beaucoup que les choses soient réciproques, et c'est dans les paiemens. Les Français sont payés pour leurs marchandises, quelles qu'elles puissent être, selon l'accord qu'ils ont fait; mais il n'en est pas de même par rapport aux Anglais. Les manufacturiers de Manchester se plaignent beaucoup de la manière dont ils cont traités en France, non-seulement par rapport au paiement, mais aussi à cause du manque de confiance, puisque les ordres de marchandises qu'ils reçoivent prouvent toujours des contestations et des déductions de la part des négocians français, quoiqu'ils les exécutent avec exactitude et selon des échantillons donnész et en rendant justice à la ponctualité des Américains, des Allemands, etc., ils font nès-peu de cas en général du commerce de France. Il en est de même des manufacturiers de Birmingham, qui assurent que le traité de commerce n'a été d'aucur avantage à leur ville; les Français ayant, avant le traité, pris autant de leurs marchandises en contrebande, qu'ils le font actuellement par un autre canal; avec cette différence que les facteurs hollandais,

allemands ou flamands, à qui ils avoid à faire auparavant, payoient mieux q les Français. Ces circonstances diminue grandement le mérite apparent du trait que l'on ne sauroit proprement évalue. moins de savoir le montant de nos expo tations par la contrebande, avant qui existât. Les manufacturiers sont certain ment les meilleurs juges, et dans tout royaume ils sont d'accord pour le co damner, ou au moins pour assurer que n'a été qu'un changement de canal, qu'il n'a pas du tout augmenté les expotations. On ne sauroit cependant doute de son avantage, sous un point-devi politique, puisqu'il tend à établir l'ami et des liaisons entre les deux pays; carl scule chance qu'il a de maintenir la pair est d'une beaucoup plus grande valeur que dix balances telles que celles que non avons vues au bas des comptes précédens.

#### CRAPITRE XX.

### Manufactures de France.

Les notes que j'ai prises dans toutes les villes considérables de France, sont trop nombreuses pour les insérer ici. Je ne ferai donc que toucher sur deux ou trois des points les plus importans.

### Salaires.

Le salaire des ouvriers, taux moyen, dans toutes les fabriques, est de 26 sols.

— Des ouvrières, 15 sols— Des fileuses, 9 sols. Ce salaire est sans doute beaucoup au-dessous de celui des manufactures d'Angleterre, où je crois que les hommes gagnent en général 40 sols; les femmes, 18 sols, et les fileuses, 12 sols 6 den., comme je l'ei fait voir dans les Annales d'Agriculture. La grande supériorité des manufactures anglaises sur celles de France, jointe au haut prix du travail, est un sujet d'une grande importance poli-

tique; car elle montre clairement que ce n'est pas le bas prix nominal du travail, qui favorise les manufactures, puisqu'elles fleurissent davantage là où le travail est nominalement le plus cher; - peut-être mêmen'est-ce que pour cette raison qu'elles fleurissent, puisque le travail est en général reellement au plus bas prix, dans les endroits où il est nominalement au plus haut; la qualité de l'ouvrage et la perfection du travail entrent grandement dans ce calcul; et cela doit beaucoup dépendre de l'état d'aisance de l'ouvrier. Quand il est bien nourri, bien habillé, et entretenu dans un état de vigueur et d'activité, il fait son ouvrage infiniment mieux qu'un homme, à qui sa pauvreté n'accorde que très-peu de nourriture. Il y a certainement beaucoup de luxe chez les gens qui travaillent aux manufactures en Angleterre; il n'y en a que très-peu chez les ouvriers français; ce mal apparent s'est si régulièrement accru, avec la prospérité des fabriques anglaises, que j'ai de la peine à le regarder comme un mal assez grand pour exiger des lois répressives, ce que quelques écrivains ont fort mal-à-propos demandé. Il peut, à la vérité, en résulter quelques inconvéniens; mais ils sont si étroitement liés avec les sources de la prospérité; qu'il seroit dangereux d'y toucher. Le bien est souvent caché sous un mal apparent; et, en remédiant au mal, il seroit possible qu'on détruisît le bien. Il en est quelquefois ainsi dans le corps naturel; et je crois que c'est souvent le cas du corps politique.

Il y a une circonstance remarquable dans l'agriculture, ou plutôt dans l'économie domestique de France; c'est que la culture du chanvre et du lin, pour la consommation du pays, domine dans toutes les parties du royaume. La question de savoir jusqu'à quel point cela peut être utile ou nuisible à la prospérité nationale est curieuse. D'un côté on peut dire, en faveur de ce systême, que la prospérité nationale n'étant autre chose que la prospérité réunie de familles particulières, si cette économie est avantageuse aux simples individus, elle doit aussi l'être à la nation en général; qu'elle est indubitablement utile à la famille d'un homme pauvre, parce qu'il vaut mieux occuper constamment les femmes et les enfans à habiller toute la famille, qu'être obligé d'acheter tous ces objets à prix d'a gent, chose que cet homme ne pourroit pe toujours faire. — Par le moyen d'une pe reille industrie, une pauvre famille est aux indépendente que sa situation en est susce tible. Tous ceux qui lui appartiennent som outre cela, plus chaudement et mieux en tretenus, par rapport au linge, que s'il étoient obligés de l'acheter; car tout qui s'achète à prix d'argent se consomm avec beaucoup plus d'économie que ce qui provient du travail des mains.

pendant il y en a d'autres qui méritent attention. S'il est vrai que la prospérit mationale dépende de la prospérité individuelle, et que tout ce qui porte l'aisance dans la chaumière du pauvre ajoute es proportion à la masse des jouissances nationales, on doit également admettre que ce qui rend une nation florissante et riche fait refluer sur la classe indigente une grande partie de ces richesses; et que conséquemment, si les manufactures particulières de cette nature sont nuisibles à la grande masse d'intérêts nationaux, collectivement pris, elles doivent, jusqu'à un

certain point, l'être aux intérêts de chaque Individu, pris séparément. Une société moderne fleurit, par l'échange réciproque des productions de la terre pour les manufactures des villes, par une liaison naturelle des unes avec les autres ; et l'on peut remarquer qu'une nation prospère, en général, en proportion de l'échange rapide de ces denrées, occasionné par une grande consommation. Si chaque famille d'un pays possède une portion de chanvre et de lin assez considérable pour fabriquer, pour sa propre consommation, tous les articles de manufactures qui dépendent de ces matières premières, la correspondance avantageuse de la campagne avec la ville se trouve interrompue, et il n'y a plus de circulation. Car, si cette pratique est bonne en fait de lin, elle l'est aussi en fait de laine; conséquemment chaque famille aura un nombre suffisant de moutons pour ses étoffes de laine; et, si chaque petit village a son tanneur, la même supposition peut avoir lieu par rapport au cuir. Un arpent de vignes pourroit fournir toute la boisson de la famille; et ainsi, par la seule industrie domestique, on satisfera à tous ses besoins, et une pauvre sami (cette épithète ne lui conviendroit cert nement plus) n'aura pas besoin d'allers marché pour y rien acheter. Or, si elles va rien acheter, elle ne sauroit non plu aller vendre; cette partie de la théorie absolument nécessaire, car la ville n'a faculté d'acheter qu'autant qu'elle a a de vendre; si la campagne n'achète r de la ville, la ville ne peut rien acheter la campagne. Il est donc évident, par tou les combinaisons sur ces sujets, que la vision des terres en petites proprié attaque toujours l'existence des ville c'est-à-dire, de ce que sir James Stu appelle les bras libres de la société. homme de la campagne, vivant sur petite terre, avec sa famille occupée manufacturer tout ce dont elle peut av besoin, sans échange, liaison ou com pondance avec qui que ce soit, offre à vérité le spectacle de la félicité champêt mais elle est d'un genre tout-à-fait inco patible avec la prospérité d'une soci moderne; et si la France étoit ainsi coi posée, elle deviendroit la proie du premi aggresseur. Pour adopter un pareil sys:

sassent, et conséquemment la force publique seroit anéantie. Toute la routine de la vie pourroit aussi bien se pratiquer sans largent qu'avec de l'argent; et celui qui n'auroit que des terres ou des denrées ne pourroit payer les impôts qu'en nature; on, pour parler en d'autres termes, il n'en pourroit pas payer du tout. Donc quelque plausibles que soient ces argumens, en faveur de ces manufactures privées, il existe bien des raisons pour les combattre.

En pareil cas, il vant mieux s'en rapporter aux faits qu'aux argumens. Les
basses classes de la France ont abondance
de pareilles fabriques, et sont misérables.
Les basses classes de l'Angleterre les connoissent à peine, et sont fort à leur aise;
mais en Galles, en Écosse, en Irlande, et
dans quelques-uns de nos Comtés les plus
en arrière en fait d'agriculture, on y
trouve ce système; et ce sont précisément
les plus pauvres pays des trois royaumes.

C'est avec regret que je me vois obligé de différer si souvent en opinion, sur des sujets politiques, avec un homme d'un mérite aussi distingué que le comte de Mirabeau: mais il est absolument en faveur de ces manufactures privées et éparses, avançant cette étrange assertion: «Les » manufactures réunies, les entreprises de » quelques particuliers, qui soldent des » ouvriers au jour la journée pour travail-» ler à leur compte, ne feront jamais un » objet digne de l'attention des gouverne-» mens (1) ». S'il y a quelque vérité dans cette idée, les fabriques établies dans les villes dans lesquelles un maître manufacturier emploie les pauvres, ne valent rien. Celles de Lyon, de Rouen, de Louviers, d'Elbeuf, de Carcassonne, de Manchester, de Birmingham, de Sheffield, etc., ne sont d'aucune valeur, et ne contribuent pas à la prospérité nationale. Ce seroit faire perdre du tems au lecteur que de réfuter formellement de pareilles opinions. Les faits sont trop palpables, et les argumens trop évidens, pour nous y arrêter.

<sup>(1)</sup> De la Monarchie Prussienne, Tome III, page 109.

De l'influence des Manufactures sur l'Agriculture.

Normandie. — De Rouen à Barentin. — Un beau sol, et beaucoup de manufactures; mais la plus détestable agriculture que j'aie encore vue; tous les champs pleins de mauvaises herbes.

Yvetot. — Une belle étendue de terre; à peine peut on trouver un sol plus gras et plus profond, mais il est misérablement cultivé; exception à la règle générale de France, où les bons terreins sont ordinairement bien cultivés; les récoltes de ce pays forment un contraste avec le sol.

Havre. — Tout ce pays, depuis Rouen et le pays de Caux, est une région plus manufacturière qu'agricole. Les manufactures sont les objets dont dépend la grande. population de ce canton, les fermes n'étant qu'un objet secondaire. Le nombre de petites propriétés (conséquemment la population est très-grande) est cause que le prix et la rente des terres sont beaucoup au dessus de la valeur de leurs produits. Les seigneurs divisent aussi leurs fermes selon que la hausse des rentes les y engage;

mais ils sont souvent obligés de dépende de la prospérité des fabriques pour la rente de leurs biens. Tout le pays forme un spectacle très-curieux ; une vaste fabrique une infinité d'emplois, et une population qui a absolument été nuisible à l'agriculture. C'est précisément ce qui existe dans le pays de Caux, dont le sol peut être rei gardé comme un des plus fertiles de France Si son territoire avoit été misérable or aride, il en auroit résulté un bien, car les fabriques l'auroient couvert de moissons. Or les fermiers du pays de Caux sont non-seulement manufacturiers, mais ils sont aussi négocians; les riches d'ent tr'eux s'engagent dans des spéculations de commerce au Havre, particulièrement dans le commerce du coton, et quelques uns dans celui des Indes occidentales. C'est une circonstance très pernicieuse; car l'amélioration de leur culture n'est jamais l'objet ou le résultat de leurs richesses; ils ne pensent qu'à s'engager de plus en plus dans le commerce et dans les manufactures. Quand ils ont une part dans une cargaison pour l'Amérique, ils ne s'embarrassent guère que leurs champs soient couverts de ronces ou d'épines.

Bretagne. - Saint-Brieuc. - Rencontrant ici un marchand de toile, et quelques personnes bien instruites, je pris des renseignemens sur l'état de l'agriculture dans la partie centrale de cette province, et particulièrement dans les cantons où la manufacture de toile (qui est la plus considérable de l'Europe ) est en activité. Tout ce que j'en avois vu étoit si misérable, que ie crovois que les autres parties pouvoient être meilleures. Je fus informé que toute la province étoit dans le même état, excepté l'évêché de Saint-Pol-de-Léon; que là où la manufacture de toile étoit établie, l'agriculture y étoit encore plus négligée, parce que le peuple comptoit entièrement sur cette manufacture; qu'il étoit impossible de remédier à ce mal, parce que les habitans ne pouvoient pas faire les travaux de leurs fabriques, et cultiver en même-tems les terres; que comme les premiers étoient plus importans pour eux, ils négligeoient l'agriculture; et qu'il y avoit des landes immensément dans les parties où étoient les fabriques.

Lorient. — J'entrai encore ici en conversion sur les terres de Bretagne, et l'on m'assura qu'il y avoit d'immenses landes dans le pays où étoit la manufacture de toile, à Pontivy, Loudéac, etc., et que les terres cultivées étoient dans un pauvré état, car les tisserands sont les plus mauvais cultivateurs de la province.

Auvergnac. — Une personne, qui com noissoit parfaitement la Bretagne, m'informa que ses fabriques de toile étoient dans les parties les plus mal cultivées, ce qu'il attribua à ce qu'ils semoient toujours du chanvre et du lin dans leurs meilleures terres, et qu'ils négligeoient le grain; mais que, dans les endroits où il y avoit du grain, comme dans les environs de cette ville, ils comptoient dessus, et n'étoient pas si ardens pour le lin et le chanvre.

D'Elbeuf à Rouen, en Normandie, c'est aussi un désert.

M. l'abbé Raynal a remis 1200 livres à la société royale d'agriculture de Paris, pour servir de prix à la question suivante: Une agriculture florissante influe-t-elle plus sur la prospérité des manufactures, que l'accroissement des manufactures sur

a prospérité de l'agriculture? Je ne m'inuiète pas comment les écrivains qui comattront pour le prix décideront cette quesion; mais les, faits que je viens de citer paroissent nous mettre en état de l'exaniner.

Je crois que la France, depuis 1650 jusju'en 1750, a possédé les manufactures les plus florissantes de l'Europe; elles étoient i considérables, et il en reste encore de si importantes, qu'il ne faut qu'avoir recours à des faits pour répondre à cette question, en tant qu'il s'agit de ce royaume. Qu'a lait ce siècle de la prospérité des manufaçtures pour l'agriculture? Je puis répondre en toute sureté, rien. Tous les renseignemens que j'ai pris, touchant l'état actuel et l'état passé de l'agriculture de France, sont en faveur du premier; mais en supposant qu'elle fût aussi bonne en 1750 qu'actuellement, je n'hésite pas de prononcer ue, si des fabriques aussi considérables, ncouragées, pour ainsi dire, exclusiement pendant un siècle, n'ont pu prouire une meilleure agriculture que celle ue j'ai vue, on peut conclure qu'il est posble que les manufactures soient dans l'état

le plus florissant, sans avoir beaucoupdi fluence sur la prospérité de l'agricult Telle est la conséquence évidente que est forcé de tirer, après avoir fait un men général du royaume; mais examina le plus en détail.

Les plus grandes fabriques de Fra sont : celles de coton et de laine, en N mandie ; celles de laine, en Picardie et Champagne; celles de toile, en Bretag et celles de soie et d'acier, dans le Ly nois. Or, si les manufactures sont vrain des encouragemens pour l'agriculture. environs de ces grandes fabriques doiv être les cantons les mieux cultivés royaume. J'ai visité toutes ces manu tures, et j'ai examiné l'agriculture du sinage, qui est, en général, si détestab qu'on seroit plutôt enclin de croire qu' a quelque chose de pestilentiel pour l'a culture dans le voisinage d'une manuf ture, que de les regarder comme un mon d'encouragement. La Picardie et la Ni mandie considérant la fertilité de leur sont les provinces les plus mal cultiv que j'ai vues. Les immenses fabriques d'A beville et d'Amiens n'ont pas fait ende

an seul champ, et n'ont pas banni les jadières d'un seul arpent de terre. Si vous Voulez voir un désert vous n'avez qu'à aller d'Elbeuf à Rouen; et le pays de Caux, qui possède un des plus riches sols du monde, avec des manufactures dans chaque chaumière, offre une scène continue de mauvaises herbes, d'ordures et de misère : son sol est si mal administreque, s'il n'étois pas naturellement d'une fertilité inépuisable, il y a long-tems qu'il seroit entièrement ruine. La mauvaise agriculture de la Champagne est même passée en proverbe; j'y aî vu des manufactures florissantes, et l'agriculture des environs dans un état affreux. Fassons de là en Bretagne, qui n'offre qu'un seul aspect, celui d'un désert inculte, aussi sombre que le genet peut le rendre: - vous vous trouverez au centre d'une des plus grandes manufactures de toiles de l'Europe, et en jetant les yeux autour de vous, vous pouvez à peine choire que c'est l'agriculture qui nourrit les habitans; s'ils vivoient de la chasse des kanimaus sauvages, lenr pays seroit aussi bien cultivé. De la traversez le royaume, et allez à Lyon, où tout le monde sait qu'il y a d'immenses fabriques, et que celles de Saint-Etienne sont les plus florissantes de l'empire, et écoutez ce que vous dit M. Roland de la Platière: De toutes les provinces de France, le Lyonnois est la plus misérable (1).

Ce que j'en ai vu ne me permet pas de douter de cette assertion. La remarque d'un autre écrivain nous fournit une double. preuve : L'Artois est une des provinces les plus riches du Royaume : c'est une vérité incontestable; - elle ne possède point de manufactures (2). Je ne prétends pas avancer que la raison pour laquelle l'agriculture de ces cantons est mauvaise, soit parce qu'ils abondent en manufactures, quoique je sois persuadé que c'est le cas du pays de Caux; je ne fais que citer des faits que je connois certainement, puisque je les ai vus; les fabriques sont en grand nombre dans le royaume, et son agriculture est détestable. Dans mon tour d'Irlande, que j'ai donné au public, j'ai examiné, avec beaucoup

I be forder. I have be former factors, on a lang. I found the former of the former of

<sup>(1)</sup> Journal de Physique, tom. XXXVI, p. 342.

<sup>(2)</sup> Mémoire sur cette question: Est-il utile, en Artois, de diviser les fermes? Par M. Delegorgue, 1786, page 23.

d'attention, la grande manufacture de toile répandue dans tout le Nord de ce Royaume. J'y ai trouvé le même spectacle qu'en Bretagne; l'agriculture y est dans un si misérable état, que j'ai démontré, par des calculs, que si toute la province étoit convertie en terreins à moutons, en n'en nourrissant que deux par acre, elle rapporteroit, en laine seule, un plus grand produit que tout le montant des fabriques de toile (1), circonstance que j'attribue en. tièrement à ce que les manufactures sont répandues dans la campagne, au lieu de se renfermer dans les villes. Là où s'étend la manufacture, l'agriculture est fort mauvaise, dit ce grand observateur, le lord Chief Baron Forster (2).

Le comte de Tyronne a une terre dans le comté de Derry, au milieu des manufactures, et une autre dans celui de Waterford, où il n'y en a pas; et il m'a assuré que si sa terre de Derry étoit dans Waterford, ou que si elle n'étoit pas environnée de fa-

<sup>(1)</sup> Tour d'Irlande, seconde édition, in-8°., tome II, page 304.

<sup>(2)</sup> Ibid, tome I, page 123.

briques, il en retireroit un tiers de plus (1 - Si nous passons en Angleterre, no trouverons quelque chose de semblable quoique ce ne soit pas porté à un si ha point; les parties du royaume où il y a d manufactures sont les plus mal cultivée Il ne faut pas que vons alliez dans les comp d'York, de Lancaster, de Warwick o de Gloucester, qui sont pleins de fabrique pour trouver une bonne agriculture, ma dans celui de Kent, où il n'y a pas moindre vestige d'une fabrique; dans cer de Berk, d'Hertford et de Suffolk, où n'y en a guère : Norwich est une exce tion, étant la seule grande manufactu du royaume dans un pays bien cultive ce qui doit être attribué à ce que les f briques sont, pour ainsi dire, confinées la ville, et ne s'étendent pas dans la car pagne (le filage excepté), circonstance d mérite attention, et qui sert à confirm les observations précédentes. Mais les contés de Kent et de Lancaster rempliron exactement notre but, parce qu'ils fourni ront une double expérience; Lançaster est la provinced'Angleterre où il y a le plus de

<sup>(1)</sup> Ibid, teme I, page \$15.

manufactures, et c'est la plus mal cultivée; Kent n'a pas l'ombre d'une manufacture, et c'est peut être le comté le mieux cultivé du royaume. L'Italie (1) nous fournira des exemples encore plus analogues à cet objet, qu'aucune des provinces dont j'ai parlé.

Les pays les plus riches et les plus florissans de l'Europe, en proportion de leur étendue sont probablement le Piémont et le Milanais. On y rencontre tous les signes de la prospérité; une population active et bien entretenue, une grande exportation chez l'étranger, une consommation considérable dans l'intérieur, des chemins superbes, des villes opulentes et en grand nombre, une grande circulation, l'intérêt de l'argent fort bas, et le prix du travail haut; en un mot, il est impossible de citer une circonstance qui prouve que Manchester, Birmingham, Rouen et Lyon soient dans l'état de prospérité que l'on rencontré dans toute l'étendue de ces pays. A quoi doit-on attribuer toute cette prospérité?

<sup>(1)</sup> Le Voyage en Italie d'Arthur Young, est sous presse, ainsi que celui en Irlande, du même auteur, qu'il cite souvent sous le titre de Tour: il se vend chez Buisson, Libraire, rue Hauteseuille, à Paris.

Ce n'est surement pas aux manufactures parce qu'il ne s'y trouve presque aucus trace de fabriques : il y en a quelques un peu importantes à Milan; et il y a des mo lins à soie dans le Piémont, pour faire l premiers préparatifs de cette production mais le tout est si peu considérable, qu' peut bien regarder les deux pays com s'ils étoient sans fabriques. Ils sont égal ment sans commerce, étant éloignés de mer; et quolqu'il y ait une rivière nangable qui passe à travers leurs territoire, on n'en fait pas d'us ge, car il y a cin souverains, entre le Piémont et son embouchure, qui mettent tous des droits su le passage des marchandises, Comme ca deux pays ne sont redevables de leur richesses ni aux manufactures ni au commerce, ils ne les doivent sûrement pas not plus à la sagesse particulière de leurs gor vernemens; ce sont deux despotismes, le despote de Milan (1) fait de ce pays-li

<sup>(1)</sup> Cette expression n'a rien de trop dur, par rapport à l'empereur Josel h, sous le règne duquel ju vu le Milanais; elle n'est pas applicable au sagest hienveillant Léopold, qui a donné assez d'exemples pour faire croire qu'il fera le honheur de tous les pays qu'il gouverners.

revenus passent à Vienne, et les habits, mêmes pour les troupes à la solde du Milanais, viennent d'Allemagne. La source et a continuation de toutes les richesses de ce pays-là se trouvent dans l'agriculturs seule, qui est portée à un si haut point de perfection, qu'elle prouve qu'elle suffit pour entretenir une société moderne dans un état très-florissant et très-opulent, pour rendre cette société, en proportion de son étendue, deux fois plus puissante que la France ou l'Angleterre.

Le Piémont a une cour et une armée de trente mille hommes. La même étendue de pays et le même nombre d'habitans ne sau-roient suffire à la moitié de cet établissement dans aucun autre gouvernement de l'Europe. Mais ces pays sont-ils réellement sans aucunes manufactures? Non: il n'y a pas même un seul pays au monde où il soit possible de trouver un peuple qui n'en ait absolument aucune. Ce n'est pas-là le nœud de la question; il suffit de faire voir que les manufactures du Milanais et du Piémont ne sont que le résultat de l'agriculture; qu'il n'y a que l'agriculture qui les

soutienne et les entretienne : et que, loi de contribuer politiquement à l'avantag de l'agriculture, elles occasionnent des res trictions et des monopoles; car les gou vernemens de ces pays ont la même ra du commerce qui a infesté les autre royaumes, et ont essayé, par les mêmi moyens, d'élever ces petites manufacture de manière à leur faire faire des exports tions chez l'étranger : heureusement elle n'en ont jamais été en état; car il y lieu de croire que leurs succès auroit suggéré d'autres restrictions défavorables aux font demens principaux de leur prospérités Ainsi les exemples que je viens de citer sont très-propres à mes vues, puisqu'ils montrent deux Etats opulens, entretenut par l'agriculture seule, et ne possédant d'autres manufactures , ni d'autre commerce, que ce qu'il faut nécessairement à tout pays qui jouit d'une agriculture florissante; car on ne doit pas s'attendre que des efforts ordinaires puissent donner de si grands résultats. Au contraire les efforts qui ont converti une partie de ces beaux territoires en jardins, ont été considérables et exemplaires. Les canaux, pont

arrosement seuls, ont exigé de plus nds travaux que ceux que l'on a faits en gleterre poùr la navigation; et l'extrême ention donnée à la circulation perpélle des eaux est un spectacle aussi mérire que curieux. De-là il s'ensuit que les ts suivans sont incontestables:

- I. Que la France, après un siècle de ins, donnés exclusivement et avec succès x manufactures, a son agriculture dans misérable état.
- II. Que les pays de manufactures, tant le France qu'en Angleterre, sont les plus al cultivés.
- III. Que la meilleure culture, tant en rance qu'en Angleterre, se trouve où il y a pas de manufactures.
- IV. Que, lorsque les fabriques sont réandus dans tous les villages d'un pays,
  amme en France et en Irlande, cette cironstance est nuisible à l'agriculture, le
  lage excepté, qui est universel dans tous
  se pays.
- V. Que l'agriculture seule, quand elle st bien entendue et bien dirigée, suffit à 'établissement des grandes richesses, de la vuissance et de la félicité des nations.

Et de ces faits on peut déduire les cor laires suivans:

I. Que la meilleure méthode d'amélion l'agriculture n'est pas l'établissement d manufactures et du commerce, parce qu seroit possible qu'ils fussent portés à a haut degré de perfection, et que l'agrica ture restât dans un état déplorable.

II. Que l'établissement d'une agricultu florissante donne nécessairement la posse sion de manufactures et d'un commen suffisant, pour entretenir nombre de ville florissantes, et de tout ce qui est nécessair pour former une société puissante. La leça propre aux gouvernemens peut se réduit à peudemots. Premièrement, qu'ils assura la prospérité de l'agriculture, par un implécal (1) et par une liberté absolue (2)

 égal (1), et par une liberté absolue (2)
 culture et de vente (3). Secondement qu'ils ne fassent autre chose pour encor

<sup>(</sup>t) Il ne sauroit y avoir d'égalité que dans les m pôts sur la consommation, et les dimes sont absolument incompatibles avec cette égalité.

<sup>(2)</sup> Une libre culture comprend un pouvoir illimit d'enclore, le privilège de cultiver toutes les plants possibles, sans aucune restriction.

<sup>(3)</sup> Une liberté illimitée d'exportation.

er les manufactures et le commerce que les abandonnerà eux-mêmes, sans s'en ler; politique qui exclut toute idée de nopole. Nous pouvons assurer, sans inte de nous tromper, et notre assertion fondée sur des faits incontestables, que it pays qui suivra constamment cette iduite parviendra au dernier degré de espérité dont son gouvernement est ceptible.

# CHAPITRE XXI.

### IMPÔTS DE LA FRANCE.

A difficulté d'entendre le détail des sances de France m'a engagé à essayer le débrouiller, en le réduisant sous fférens chefs usités dans les revenus Angleterre. Il seroit, à la vérité, troping d'insérer toutes les particularités, aisle sujet de l'impôt est de trop d'importace pour le passer sous silence.

| Import Territorial sous Pen                                     | cien gouve                                                                | rne men                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vingtièmes. Tailles                                             | liv. tourn. 55,566,264 81,000,000 1,800,000 22,000,000 10,600 000 600 000 | 4,315,2<br>3,37 ,00<br>75,00<br>915,60<br>441,60<br>25,00 |
| Le calcul du comité d<br>semblée nationale est co<br>Vingtièmes | mme il su                                                                 |                                                           |

| Vingtièmes                    | 55,565,26 |
|-------------------------------|-----------|
| Décimes                       | 10,000,00 |
| Autres Impôts                 | 23,844,01 |
| Tailles                       | 73,816,17 |
| Capitations                   | 6,133,27  |
| Dimes                         |           |
| Moitié de la Gabelle          |           |
| Moitié des Droits sur le Chir |           |

|     | ٠. |         | • | _               | <del>himanihan n</del> |
|-----|----|---------|---|-----------------|------------------------|
| Тот | ÀL | · · · . |   | • • • • • • • • | · 3n3,858,7            |
|     |    |         |   |                 |                        |

Il est assez évident que ce compte est enflé dans plusieurs articles, parce que le comité avoit quelque chose en vue. Il vouloit, selon les principes des économistes,

<sup>(1)</sup> Rapport du comité d'imposition, pièces juttificatives, n...

poser un impôt territorial de 300 milas pour le service de l'année 1791; et it cette proposition, en avançant que nation payoit une plus forte taxe sur les res, sous l'ancien gouvernement. Ses sonnemens sont néanmoins erronés; c'est une oppression de vouloir mettre impôt de 110 millions sur les terres. ur remplacer les dîmes (que l'assemblée pit abolies sans conditions), puisqu'elles pient déjà regardées comme vexatoires paravant: c'est aussi une exagérationijouter à ce compte les droits sur le sel et r le cuir; pourquoi n'y pas mettre éganent les droits sur le vin? ce seroit isonner aussi juste. Un fermier qui n'a s de vignes est obligé de l'acheter, et il peut l'acheter qu'en payant les aides; ais doit-on pour cela mettre ces droits au mbre des taxes imposées sur les terres? on sûrement, non plus qu'aucune autre ise sur la consommation, parce qu'il est rident qu'elles sont d'un autre genre, et n'elles ne doivent pas être comprises dans

n pareil détail.

# Impôts sur la consommation.

| Sel                   | <b>5</b> 8,560,00          |
|-----------------------|----------------------------|
| Vin, Eau-de-vie, etc  | <b>56,2</b> 50,18          |
| Tabac                 | 27,000,00                  |
| Cuir                  | 5,850,00                   |
| Papier et Cartes      | 1,081,50                   |
| Amidon et Poudre      | 758,04                     |
| Fer                   | 980,00                     |
| Huile                 | 763,00                     |
| Verre                 | 150,00                     |
| Savon                 | <b>83</b> 8, <sub>97</sub> |
| Toiles et Etosses     | 150,00                     |
| Octrois, Entrées, etc | 57,561,55                  |
| Bétail                | 630,00                     |
| Douanes               | 23,440,00                  |
| Péages                | 5,000,00                   |
| Timbre                | 20,244,47                  |
| Droits locaux         | 2,133,16                   |
|                       |                            |

Гота г..... 260,390,90

Il est remarquable que dans cette longuliste d'impôts le nouveau gouvernemen n'ait conservé que les souanes et timbre.

337

#### Revenu général.

| territorial                    | 171,565,264# |
|--------------------------------|--------------|
| nes                            | 9,900,000    |
| amation                        | 260,090,905  |
| sur les personnes              | 44,240,000   |
| oles                           | 28,513,774   |
| , y compris les pays d'Etats   | 12,580,000   |
| qui ne sont pas reçues pour le |              |
| pte du Gouvernement            | 95,900,000   |
| OTAL                           | 623,089,943# |
| ERCEPTION                      | 57,665,000   |
| Total Général                  | 680,754,943# |
|                                |              |

I étoit le revenu que Louis XVI avoit l'entière disposition; et telles furent onséquences du système des fonds puqu'elles eurent le pouvoir de paralla recette d'un si grand revenu, même e les mains d'un homme qui avoit à ordres 250 mille bayonnettes, et 26 ions de sujets. Les souverains doivent ntenant contempler les efforts de ce dit public, dont les banquiers et les teurs, Necker à leur tête, ont fait les grands éloges, système qui n'a jamais adopté dans un pays, sans en détruire la Tome III.

prospérité: il a ruiné ou affoibli l'Espagne, la Hollande, Gênes, Venise et la France ; il menace l'Angleterre de l'anéatissement de sa puissance et de la subvesion de sa constitution; il a porté la ruim et la destruction dans toute l'Europe, et cepté dans un pays qui en fut préservé pa la cagesse extraordinaire d'un scul souw rain. Il est impossible de contempler unn venu et une population tels que possède France, joints à une infinité d'autres avan tages naturels, sans savoir gré à la Providence, qu'un prince, tel que Frédéric II, n'ait pas rempli le trône de Louis XV. U esprit aussi pénétrant auroit vu de lois le maux que pouvoit occasionner le crédi public en France, comme il s'en est sp perçu en Prusse; il auroit à jamais étous ce monstre, et, par ce moyen, établi un puissance irrésistible à tous ses voisins; Les nations de l'Europe n'auroient été qui des monceaux de ruines autour de sa empire.

Changemens dans le revenu, occasionale par la Révolution.

L'état général du ministre des finances,

puis le mois de mai 1789 jusqu'au 30 îl 1790, comparé avec la recette de 38, donnera le déficit qui a eu lieu, et additions portées à-compte.

|                                    | ٠, ,               |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ÷ () 14                            | 1789               | 1790                 |
|                                    | 777                | VIIIO                |
| Générales                          | 159,197,000        | 1 1 T.               |
| générale des Aides                 | 50,220,000         | 200,895,086H         |
| generale des Aides                 | 30,000,000         | 3(7601,988           |
| des Postes                         | 12,000,000         | 49,644,573           |
| des Messageries                    | 1,100,000          | 76,038,754           |
| lle Sceaux er de Prissy:           |                    | 3.5 <b>6</b> 61,160  |
| des Affinages.                     | 630,000            | .:^ <b>₹8</b> 0,coo  |
| moent de la Plandre                | 120,000            | 40002                |
| interior de la Liandre             | 823,000            | 22,210               |
| te carnolo                         | 4 000,000          | 10,710,855           |
| le casuels                         | 3,000,000          | 1,157,447            |
| /or                                | 1,500,000          | 760,889              |
| Ki and finally                     | 800,000            | 303.184              |
| générale                           | 157,035,830        | 27,238,524           |
| Leate                              | 24,556,000         | 26,848 261           |
| ions at Vingtièmes abonnes         | 575,000            | 3,505                |
| tions any Fortifications.          | 575,000            | 676.300              |
| e des monnotes                     | 566,000            |                      |
| surribués à la Caisso du commence. | 636,356            | 305,418              |
| royales                            | 80,000             | 170 401,702          |
| A payes par l'Amérique             | - 6                |                      |
| a payes par l'Amérique:            | : 3 q}~mg[m.       | 14                   |
|                                    | 1                  | 2,291,860            |
|                                    |                    | 240,262              |
| bellington and and the light Vest  |                    |                      |
|                                    | 180,000            | 257,000              |
| OTAUX                              | 470.038.045#       | ay3,493,389          |
| Ale portee Ha Monnoie              | 470,038,245!!      |                      |
| Datriotiques                       |                    | 14 256,040           |
| patriotiques                       | ist correct        | ogg <b>\$61,58</b> 7 |
| paratorique (1)                    | · · · · · · ·      | 9,721,085            |
| DON T                              | Birren 1           | 17,632,101#          |
|                                    |                    | /,002,101            |
| למני עני בינות ולו וההנונה         | Land befreie fente | <del>36.45</del> ]]  |

est digne de remarquer, que le comité d'Imposition sit regardé la jen patriatique compre une ressource de 25,000,000# pour l'année por du & Décembre 1790, sur les moyens de pourvoir aux dépenses née 1791, p. 5.

### Impôs.

Il y a donc, en 1790, un grand desse de recette de 176,544,856 livres, en comparaison de celle de 1789.

1791. — Le comité d'impositions, aprè avoir calculé les sommes nécessaires pou l'année 1791, proposa de les lever de li manière suivante (1):

287,000,000

რი,იიი,ით

Contribution Toncière ....

Contribution mobiliaire:

| Troits d'entegistrement          | JO,240,47   |
|----------------------------------|-------------|
| Autre Timbre                     | 20,764,80   |
| Patentes                         | 20,182,00   |
| Lotefies                         | 10,000,000  |
| Dougnes                          | 20,700,000  |
| Poudres, Salpêtres, Marc d'or et |             |
| - Affinagea                      | 1,000,000   |
| Hypothèques                      | 5,375,00    |
| Postes et Messageries            | 12,000,000  |
| Contribution patriotique         | 34,562,260  |
| Domaines                         | 1,5,000,000 |
| Salines                          | 3,000,000   |
| Intérête de l'Amerique           | 4.000.000   |

Ventes des Sels et Tabacs dans les

Il paroit, par les mémoires présentes l'assemblée nationale, au nom du comit des finances, par M. de Montesquiou, le geoptembre 1791, in 8°:, que la recette de

Magasins des Fermiers-Généraux. 29,169,46

<sup>(1)</sup> Rapport fait le 6 Décembre 1730, p. 6. Repport fait le 19 Février 1790, in-8°. p. 8.

ne fut que de 253,091,000 livres, et le *déficit* fut rempli par des anticipals s et par la cuisse de l'extraordinaire.

#### INTÉRÉT DE LA DETTE

stant de la Dette selon les derniers comptes.

ompte du Comité des finances est comme il suit :

|                                               | CAPITAL.                                                                                                   | INTÉR <b>É</b> T.                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagères                                      | 1,018,233.460 <sup>H</sup> 94,912.340 2,422,987,301 122,531,643 2,663,210 3,664,240 27,336,840 126,964,734 | 101,823,846†<br>4,745,617<br>52,735,856<br>544,114<br>63,645<br>153,312<br>1,365,342<br>6,276,087 |
| OTAL(1)<br>TTE EXIGIELE.(2)<br>FAL GÉNÉRAL(3) | 3,708.425.768                                                                                              | 167,737,819 <sup>H</sup><br>92,133,239 <sup>H</sup><br>259,871,058 <sup>T</sup>                   |

avoit alors emis ponr 400,000,000 liv. d'assignats; mais le té ne les comprend point dans le compte precedent.

Le Comité dit, qu'en laissant éteindre les Rentes viagères semèmes, et en acherant les Rentes perpétuelles à cinq pour, on pourroit rembourser le tout avec une somme de régisly liv. Etat de la Dette publique, in-4. 1790, p. 8. M. de Montesquiou, dans le Mémoire présenté le 9 septembre, fait monter la dette à 2,300,000,000 liv. p. 58, il l'estime à 1,000,000 liv. avquels en ajontant 1,800,000,000 liv. d'assil, cela fait 5,200,000,000 l.; mais on a brûlépour 215,000.000.

J'ai lu Arnould (de la balance du Commerce 2792), qui fait er la dette à 4,152,000,000 liv.; mais comme il ne cite pas orité suffisante, je m'en tiens au premier état ci-desgus tionné.

L'apperçu des recettes et dépenses à l'année 1791, par le directeur des finances. M. Dufresne, donne l'étant des dépenses l faire pour l'année 1791, selon les décret de l'assemblée nationale, et il est commi il suit:

| Dépense du Galte public  Pensions aux Religieux et Religieux es des Convent et Monastères supprimés.  Pour la Justice  Directoires de Départemens et Districts.  Liste civile, Pensions, Salaires, Bureaux,  Académies, etc.  Autres paiemens, dont l'intérêt des dettes.  S51,307,465  Paris.  9,328,800 | 23 000,000<br>9,360,000<br>67,041,365 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360,770,63                            |

Par le Mémoire sur les Finances, présenté le 9 septembre 1791, in-4°, il y a plusieurs points qui paroissent plus clairs que dans les comptes précédens. Il paroit que les biens nationaux vendus ont produit 964,733,114 livres, c'est un fait curieux; mais l'idée que ce qui reste rapportera assez pour faire monter cette somme à 3,500,090,000 liv., n'est pas du tout certaine; elle est même trop douteuse pour être reçue; la recette de ceux qui sont vendus n'est ençore que de 735,054,754 l.; et ette immense somme contribuéra, d'uns aanière incalculable, à donner de la stailité au nouveau gouvernement, parce u'elle intéresse davantage une infinité de gens, ainsi que tous leurs dépendans, à outenir un systême qui peut seul leur assurer cette immense propriété. Si l'on ijoute à cela tout le tiers-état, qui fait les quatre-vingt-dix centièmes du royaume, il paroîtra que l'espoir d'une contre-révolution ne sauroit être fondé que sur des forces étrangères, qui seront toujours insuffisantes pour faire la conquête d'un royaume tel que la France, à moins qu'elles ne soient aidées, et judicieusement sontenues par une insurrection des mécontens dans l'intérieur.

# Systême des fonds publics.

Il paroît, par les comptes précédens, que la France, sous l'ancien gouvernement, suivoit le système ruineux d'hypothéquer ses revenus, aussi régulièrement qu'aucun autre pays, dont la plus grande portion de liberté étoit supposée offrir de plus grandes tentations pour cet objet. Ce système néanmoins a, sans presqu'aucune autre assistance, renversé ce gouvernement, par le

moyen de la révolution extraordina dont tout le monde est instruit. Si la XIV, au milieu de la splendeur de règne et de la carrière de ses conquè avoit pu prévoir que le second mona après lui seroit mené captif par ses su à cause des dettes qu'il contractoit al il auroit rejeté avec horreur le syst qu'il adopta, autrement il se seroit mo dépourvu de tous les sentimens qui doit résider dans le sein d'un monarque gr et ambitieux. Mais, après cet exemples morable pour les autres pays, ce sera sujet bien curieux de voir jusqu'à point l'esprit ou l'infatuation d'établir fonds publics prévaudra. Après le gr évènement qui vient d'avoir lieu en Fran ce systême deviendra à chaque instant critique, et occasionnera inévitablem de nouvelles révolutions, peut-être d'u nature plus dangereuse pour certaines milles, que tout ce que l'on a vu en Fran -Si l'on conserve la paix dans ce royaum la dette s'éteindra d'elle-même, puisqu'il en à une grande partie en rentes viagère mais s'il en est autrement, et que de no velles guerres ajoutent aux fardem de la nation, il deviendra alors bien difficile de ramener le peuple à payer; des taxes, dont il est, pour ainsi dire, émancipé; et d'autres assemblées, sentant leur pouvoir mieux établi, ne paieront pas les créanciers de l'État avec la même attention que l'a fait la première; et il pourroit fort bien se faire que l'évènement ressemblât à ce qui doit nécessairement arriver en Angleterre.

Aucun gouvernement ne fera jamais banqueroute de propos délibérée; mais quand les impôts sont portés à un point que le peuple ne veut plus les payer, est alors mûr pour la sédition; il ne tarde pas à sentir sa force; — et on peut aisément juger de ce qui doit s'en suivre. Quelle conséquence faut-il tirer delà? Que le système des fonds, ou plutôt les guerres qui l'occasionnent, sont si funestes et si affreuses, qu'on devroit, à tout hasard, les éviter; mais que, si malheureusement cela est impossible, il faut les soutenir par des impôts annuels (jamais par des emprunts), ce qui indiqué une guerre défensive chez soi ; il faudroit renoncer à toute domination étrangère, et

anéantir entièrement ce système commacial de politique, sur lequel les conquêtes, les colonies et les dettes ont si malheuressément été élevées.

## Montant du numéraire de France.

Les ouvrages de M. Necker nous aideront à connoître le numéraire de France, enregistré à l'hôtel des monnoies; ce qui nous donne, d'une manière satisfaisante, la quantité d'argent frappé en France; ilest néanmoins évident qu'avec cette donnée, on ne peut guère, dans tous les tems, que former des conjectures sur laqantité réclla de numéraire qui circule dans le royaume.

|     | dest frappe en France depuis 1726 jusqu'e<br>1782 , or | . 957,200,000 <sup>1</sup> |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | argent                                                 | . 1,489 500,000            |
|     | TOTAL                                                  | 2,446,700,000              |
| Kn  | 1781, 1782 et 1783                                     | . 53,300,000               |
|     | Total général                                          | 2,500,000,000              |
| Ħ ( | xistoit en 1784                                        | 2,200,000,000              |

Il porte l'augmentation du numéraire de France, en quinze ans, depuis 1763 jusqu'en 1777, à la totalité de l'augmentaEurope. Par les recherches de M. Clatière (1), et de M. Arnould (2), il paroît que le numéraire de France, en or et en argent, dans le tems de l'assemblée des Etats-généraux, étoit de deux milliars. Le calcul que M. Necker faisoit sur la balance supposée du commerce de France, de plus de trois millions sterlings par an, n'étoit pas posé sur des bases assez sûres. Le marquis de Casaux a prouvé que les conséquences que M. Necker tiroit de cette balance n'avoient jamais existé que dans son imagination (3); de même l'importance

<sup>(1)</sup> Opinion d'un créancier de l'État.

<sup>(2</sup> De la balance du Commerce, Tom. II p. 206;

<sup>(3)</sup> La refonte faite par M. Calonne, en 1785, a prouvé que M. Necker même, sur un sujet qui étoit plus particulièrement de son ressort, comme banquier, n'est pas plus correct qu'on auroit lieu de se l'imaginer, dans ses calculs ni dans ses conjectures. Ce n'est qu'avec difficulté qu'il accorde 300 millions pour l'exportation et la refonte des louis, tandis qu'il paroît que c'étoit 650 millions. Il calcule le monnoyage de l'or (y compris l'argent des années 1781, 82 et 83) à 1 milliar 9 millions 500 mille livres, au lieu que M. de Calonne le porte à 1 milliar 300 millions.

que cet écrivain, dans le dixième cha du même ouvrage, attribue à la posse d'une grande quantité d'or et d'argen conduite politique qu'il recommande se procurer ces métaux, en vendant l coup de marchandises aux autres nati et en achetant peu; tâchant de faire valoir ce systême, en chargeant le merce de droits d'exportation et d'imp tion, et par l'acquisition de colonies, tre beaucoup de petitesse; et que ses sont bien dignes du comptoir, et n'of rien du grand homme d'État, ni m d'un habile politique : on est sur de t ver, dans les ouvrages de M. Necker étalage élégant d'idées étroites; mais il jamais à la hauteur des vrais talens des vues décisives d'un grand génie. ministère et ses écrits montrent l'orde l'arrangement d'un esprit calqué pout petites affaires; mais qui s'est trouvé de sa sphère au milieu des évènemens nouveau systême, enfanté par le tourbi rapide d'une révolution.

La totalité du numéraire de la Grande Bretagne, tant en or qu'en argent, et probablement de quarante millions state ings (960,000,000 tournois). On ne peut ependant pas faire de comparaison entre es deux royaumes, parce que la grande masse des moyens d'échange est, en Angleterre, en papier; tandis qu'en France, avant l'émission des assignats, ils étoient presque tous en numéraire. C'est probablement une juste observation de M. Hume, que la circulation du papier tend à faire disparoître le numéraire. Tout État doit, avoir, en proportion de son industrie, une circulation quelconque; et quand il n'a pas de papier, il faut que cette circulation, soit en numéraire. La création d'une quantité, proportionnelle de papier en tient la place, et conséquemment l'empêche de passer dans des pays où il est demandé. par des offres de marchandisés équivalentes. D'un autre côté, on a avancé que la circulation du papier étant plus commode que celle des métaux, permet une importation lucrative de ces derniers hors de l'État, et qu'on en retire un bénéfice annuel comme de tous les autres commerces. Si cet argument est valable, et probablement il s'y trouve quelque vérité, la France, en gardant chez elle l'énorme capital de deux milliars deux cents millions, p remplir les mêmes fins que fait l'Anglet avec la moitié moins, par le moyen de papier, perd les bénéfices qu'elle pour Saire sur un milliar cent millions, si a somme étoit employée comme en An terre. Il reste une autre explication sur circulation du papier d'Angleterre, renferme aussi quelque vérité, sur-t dans le moment actuel. On peut dire la raison qui a fait fabriquer tant de pap en Angleterre, c'est parce que la bala de ses affaires avec l'étranger n'a pas n porté les métaux aussi vîte que son ind tie demandoit des moyens d'échange. industrie a fait des progrès plus rapid que son numéraire; et je crois que co précisément ce qui est arrivé depuis guerre de l'Amérique, période pendant quel ce royaume est parvenu à une prosp rité sans exemple. En pareil cas, la circ hition du papier, au lieu de diminuer quantité du numéraire, ne fait que l'au menter en facilitant les operations du com merce.

Un autre mal, qui peut-être a des const quences plus firmestes, c'est la disposition que l'on a d'amasser, lorsque les moyens, d'échange sont en métaux précieux. M. Necker avance, comme un fait certain. qu'il y a d'immenses sommes d'or enfouies. en France; et lors de la refonte de M. de Calonne, il s'est trouvé des circonstances. qui ont confirmé cette assertion. La circulation ordinaire de Paris ne passe pas 80. ou 100 millions, comme le même ministre nous l'apprend (1); fait qui, réuni à l'immense somme de numéraire que possède la France, démontre que la plus grande partie est peut-être enfouie. Il est suffisamment évident que cette pratique provient d'un manque de confiance dans le gouvernement, et de la conduite erronée de ne pas encourager les placemens dans l'industrie nationale : mais elle tend beaucoup à donner à la France une plus grande quantité des métaux précieux que ne demande son industrie.

Il existe deux grandes preuves en Europe, qu'un pays se procureroit toujours une portion des précieux métaux, égale à son industrie, si la circulation du papier

<sup>(1)</sup> De l'état de la France, p. 80.

n'y mettoit pas d'obstacles. Ces preuves sont la Prusse et Modène. Le trésor du roi de Prusse, estimé comme il est à 360,000,000 tournois, est trois fois aussi considérable que tout le numéraire qui circule dans son empire. Il est probable que, si ce trésor n'avoit point été soustrait à la circulation, il ne s'y trouveroit pas un louis de plus ; et pour cette raison bien simple, qu'il ne paroît pas qu'il y ait dans ses États aucun manque de numéraire; le degré d'industrie de ce pays-là, exigeant des espèces de tous ses voisins, les a acquises aussi vîte que le roi les a amassées; mais s'il n'avoit pas formé de trésor, les mêmes demandes n'auroient pas eu lieu, et conséquemment il n'y auroit pas eu la même importation d'argent. Le duché de Modène, comme je l'ai déjà observé auparavant, nous offre un exemple semblable, en proportion de son étendue et de ses richesses; le trésor du duc est supposé plus considérable que tont le numéraire de ses États, et je me suis informé particulièrement à Modène, si l'on s'appercevoit d'un manque d'espèces? On m'assura du contraire, et qu'il y en avoit

suffisamment pour toutes les demane l'industrie et les échanges.

s exemples nous mettent à même de oncer sans hésiter que le numéraire Angleterre est tenu dans un état beauau-dessous de son industrie par l'imsité de son papier. Il est peu imporde posséder une grande quantité d'ess, si ce n'est pour un trésor national; endant le cas de l'Angleterre nous perd'en douter. Car, ni dans la circulation rieure, ni dans le commerce étranger, France n'a rien pu effectuer par le ven de son argent, que l'Angleterre it pu également faire, et peut être aves is de facilité, par le moyen de son par. Un gouvernement sage devroit donc ccuper de l'emploi utile et avantageux son peuple; s'il s'assure de ce point esatiel, il peut abandonner les métaux à x - mêmes , sans s'embarrasser si les ovens d'échange sont en papier ou en . Il n'y a pas non plus de danger que le tpier se multiplie trop, tant qu'il ne sera s forcé ; car il ne se multiplieroit pas l n'étoit pas demandé; et lorsqu'il est mandé, il faut le multiplier. Quand Tom. III.

c'est au contraire un papier que le vernement force le peuple à recevoir cas est tout différent : la seule circons de ce qu'il est forcé, est la preuve la évidente qu'il n'est pas demandé, et séquemment qu'il ne devroit pas être la force, en pareil cas, est une fraude une fraude publique n'est tolérable dans la plus grande détresse. Les assignant émis par l'assemblée nationale cette nature; cette démarche. dangéreuse, pouvoit être nécessaire assurer la nouvelle constitution; mai n'hésite pas à déclarer que, dans tout a cas, une banqueroute directe auroit plus sage, et qu'elle auroit probables entraîné moins de maux. - De tra quatre villes de commerce qui prés tèrent des adresses sur le projet des gnats, il n'y en eut que sept en leur veur (1). Ce projet fut également of sé par les gens de qualité (2), de

<sup>(1)</sup> De. Pétat de la France, par M. de Calor in-8°., 1790, p. 82.

<sup>(2)</sup> Opinion de M. de la Rochefoucault, su assignats-monnoye, in 82,

i ) et par les négocians (2). La perte s éprouvèrent ne fut cependant pas grande qu'en l'avoit prédite. - M. etot, au mois de septembre 1790, lors n'y en avoit que 400 millions en cirion, dit qu'ils perdoient dix pour cent rdeaux; et M. de Condorcet declara s perdoient six pour cent à Paris; d'où onclurent tous les deux que ; si l'on en itoit une plus grande quantité, ils esroient une perte immense; cependant rois de mai 1791, lorsqu'il y en eut plus rsautres millions dans la oirculationiuls erdirent que de septà dix pourcent(3)n autre direnstance qui trompaunibien des gens, c'est l'attente où l'on étoit leur émission augmenteroit le prix de es les denrées; - ce qui n'arriva pas, le bled bhissat, expérience remarquable igne d'attention. Le marquis de Conare, o e poi la prime desinobrico

Sur la proposition d'anquitter les dettes en mats, par M. Condorcet, in 80. p. 14.

Dinion de M. Decretot sur les assignats.

e élob ahakismaj sgajnavah uhdéspeingah tha ell ( se esse and par ill. Onicesua syntasib á dudinta

dorcet supposoit que le prix du bled teroit de 24 à 36 livres le septier, per même en un jour (1). Lorsque la pre assemblée fut dissoute, il y avoit de sirculation 1,800,000,000 liv. d'assign

## Ce qui fait le mérite d'un impâ

Il a paru depuis peu en France sieurs écrits sur le sujet de l'impl l'on a prononcé, dans l'assemblée nale, plusieurs discours sur les pri qui devroient diriger les hommes d qui ont le pouvoir de décider des tions de cette importance. Il est mi reux que les membres, qui ont le figuré dans cette assemblée, aient adopté les opinions d'une certaine de philosophes, qui a fait beauco bruit en France, il y a vingt ou ans, que pris la peine de s'instruire mêmes des faits qu'il faut étudier connoître ce sujet. Il n'appartient p un voyageur d'approfondir cette mai

<sup>(1)</sup> Sur la proposition d'acquitter la dis assignate, par M. Condercet, p. 21.

sela demanderoit de longs détails et un examen très-circonspect; mais la question est, dans le moment actuel, d'une selle importance pour la France, qu'un coup-d'œil rapide sera toujours de quelque utilité. Les circonstances suivantes sont, selon moi, ce qui forme tout le mérite de l'impôt;

- 1º. Son égale répartition.
- 2º. La facilité de le payer.
- 3º. L'encouragement de l'industrie.
- , 4º. La facilité de la perception.
  - 5°. La difficulté de trop l'étendre.

Le premier point essentiel, est la répartition égale. Il est absolument nécessaire que chaque individu de la société contribue aux besoins de l'Etat, en proportion de ses facultés, pourvu que cette contribution ne nuise pas aux progrès de son industrie (1). Tous les écrivains

<sup>(1)</sup> Il est nécessaire de développer cette définition par facultés, on ne doit pas entendre capital on revenu, mais ce surplus, selon Davenant, qui se perd dans la com-

et toutes les opinions sont d'accord sur ce sujet; mais la difficulté est de connoître les facultés. Les impôts sur les pro-

commation : supposons qu'un manufacturier fasse un bénéfice de 2000 louis par an, qu'il dépense 500 Louis pour vivre, qu'il en mette 1500 annuellement dans son commerce, il est assez évident, selon des principes justes, que l'Etat ne peut pas meltre d'impôts sur ces 1500 louis. Les 500 louis sont le seul revenu connu; mais quand le manufacturier meurt, et que ses enfans veulent faire les milords, alors tout le revenu contribue. Il est neanmoins palpable que les taxes mises sur les fabriques n'affectent pas le fabriant, mais le consommateur, car clest lui qui finit par les payer : de la même manière, si un seigneur fait valoir son bien, et en dépense tout le bénéfice en améliorations, se contentant d'une très-modique portion du revenu pour vivre, il est clair que les taxes ne doivent pas du tout affecter la dépense qu'il fait sur sa terre; elles ne devroient porter que sur ce qu'il dépense pour vivre; si elles portent sur les autres parties de sa dépense, elles le privent des outils qui travaillent au profit de l'Etat. Quand donc on dit qu'il faut qu'un homme paye selon ses facultés, cela doit s'entendre dans un sens limité. On voit, par cette distinction, l'absurdité des impôts territoriaux, puisque le dissipateur, selon ce mauvais système, n'est pas plus taxé que son voisin industrieux, qui convertit un désert en jardin.

riétés, et les impôts sur la consommaion paroissent avoir ce mérite; on trouvera néanmoins qu'elles varient prodigieusement; car une longue expérience a prouvé, dans tous les pays, l'extrême difficulté de parvenir à une connoissance parfaite des propriétés, et la tyrannie qu'il faut employer pour approcher de l'exactitude. C'est pourquoi tous les impôts sur les terres, sous l'apparence d'être également répartis, sont cruellement inégaux; s'ils sont levés en nature sur le produit brut, ils pèsent dix fois plus sur les mauvaises terres que sur les bonnes; et la portion prise par l'Etat n'a aucune proportion avec la dépense qui a occasionné ce produit; s'ils sont levés sur la rente, la facilité de tromper occasionne des fraudes perpétuelles et universelles; si, pour prévenir ces fraudes, on enregistre et taxe les baux, cela empêche les baux et détruit l'agriculture; si l'on fait un cadastre des terres, la dépense en est énorme (1), et ce cadastre perd une grande partie

<sup>(1)</sup> Cependant la noblesse de Lyon et d'Artois, et le tierts-état de Troyes demandent un cadastre général

de son mérite en très - peu d'années, des variations qu'il est impossible de riger; jusqu'à ce qu'enfin le seul mér qui reste à ce genre de taxes, est inégale répartition; ce qui existe act lement dans le Milanais, le Piémont, Savoie et l'Angleterre, où toute tentai de mettre un impôt égal sur les ter ruineroit l'agriculture et seroit infinim oppressive.

Les taxes sur les terres, loin d'être éga

de toutes les terres de France. Cahier, page 19. Artois, p. 18. - Troyes, p. 7. Le comité d'in sition en recommande aussi un. Rapport, pag. 8. cadastre du Limosin a coûté 2,592,000 livres; et, même taux, le cadastre de tout le royaume coûte 82,044,000 livres, exigeroit trois mille soixant douze ingénieurs pendant dix - huit ans, Essai d'a méthode générale à étendre les connoissances voyageurs, par M. Meunier, 1679, in 89. Tom. p. 100. On dit que le cadastre du roi de Sardaigne coûté 8 s. par arpent. Admin. provin. Le trên Tom. II, p. 236. Les cahiers demandent un cadam dans le même esprit que les économistes, comme cela pouvoit être fait aussi-tôt qu'imaginé, et à trè peu de frais; et cette opération, qui exigeroit travail de dix-huit ans, M. le Trône conseille de la recommencer tous les neuf ans,

ont un effet tellement contraire, que c'est la propriété nominale et non pas la propriété réelle qui les supporte; car les hypothèqueséchappent, quoiqu'elles montent aux trois quarts de la propriété; et si, pour éviter cette cruauté, on accorde au propriétaire, comme pour les vingtièmes de France, le droit de taxer celui qui a des hypothèques, ce réglement est ou eludé par des contrats, ou l'on ne trouve plus d'argent à emprunter pour le plus utile de tous les objets. La terre est visible et ne sauroit se cacher; au lieu que les fortunes mobiliaires sont invisibles et seront toujours en état d'éluder toute espèce d'impôts, excepté ceux sur la consommation. Donc un impôt territorial, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, est tout. à-fait inégal, oppressif et ruineux; au contraire, les impôts sur la consommation sont ceux qui sont le plus également répartis et les plus justes; car ils sont exactement proportionnés à la quantité de denrées consommées par chaque individu (1), que l'on doit supposer être

<sup>(1)</sup> L'objection fuite à ce genre d'impôts, par le

généralement égale à la grandeur de revenu; au moins peut-on assurer, a crainte de se tromper, qu'il n'y a

comité d'imposition, savoir que le produit de ces m est incertain, est une preuve de leur mérite. Voudi vous mettre un impôt certain sur un revenu incertai Le demander c'est une tyrannie. Rapport du con d'imposition, concernant les lois constitutionne des finances, 20 décembre 1790, in-80., p. 19. ne connois aucune objection contre les taxes surled sommation, qui ne porte, avec plus de force, sur di mises sur les propriétés. On dit que les accises haus le prix des manufactures, et nuisent au commerce éta ger et à la consommation intérieure, assertion quin pas tout-à-fait fausse; mais il est également vrais l'Angleterre, en dépit de ces taxes, est la nation plus commerçante et la plus fabriquante du mora quoique quelques-unes soient très-mal assises, et à mandent un changement; on dit qu'elles affecte particulièrement la consommation du pauvre, ce est faire une objection à l'abus d'une chose, et m à la chose même. Il est certain que tous les impôtes Angleterre sont portés à un point cruel et tyranique. Des accises modérées n'auroient aucnn aun mauvais effet que ceux qui proviennent nécessaire ment de la nature de tous les impôts; quant aux tars immodérées et mal assisce, elles doivent produire la mêmes maux, soit qu'elles soient mises sur les pre priétés ou sur la consommation.

de méthode plus sûre d'estimer les richesses d'un homme, que par sa consommation. Il se trouve à la vérité des
avares qui possèdent de grands biens et
consomment très peu; mais il est toutà-fait impossible d'atteindre de pareils êtres
par le moyen des impôts, sans tyrannie:
cela n'est pas non plus d'une grande importance; car on ne doit pas s'attendre
à une succession d'avares,—et plus le
père a épargné, plus le fils consomme;
de sorte qu'au bout d'un certain nombre
d'années, ces choses - là se balancent et
l'Etat n'y perd rien.

Les impôts sur la consommation sont aussi les plus justes; car ils sont en proportion des dépenses volontaires de chaque individu; celui qui dépense son revenu, d'une manière avantageuse pour l'industrie nationale, ne paye que très-peu de chose; mais celui qui fait de grandes dépenses, et donne dans le luxe, paye à l'État une contribution égale à ses de penses; avantage que ne sauroit procurer aucune autre espèce de taxe; l'égalité de la répartition est aussi si parfaite dans ce genre d'impôts que, depuis le

pauvre qui ne consommant rien ne pe rien, jusqu'à l'homme plus aisé, qui d sommant peu paye peu, et à l'hom opulent qui consommant beaucoup pa beaucoup, tout est réglé selon les pr portions les plus exactes. Il est inui d'observer que les accises et les douar possèdent aussi cet avantage; que le timb l'a également et même à un haut dégr et que les entrées et les octrois ont même mérite, par rapport aux ville mais que ces impôts sont inférieurs s autres, parce qu'ils ne portent pas ég lement sur toutes es personnes, quelq part qu'elles puissent résider; ce qui p roîtra sans doute mieux à ceux qui re gardent les villes comme un mal. Il doi être assez évident que tout impôt per sonnel est fort inégal, par l'impossibili où l'on est de le varier selon les diffe rentes circonstances de la vie; les monopoles sont égaux, ou ne le sont pas, selon qu'ils portent plus ou moins sur la totalité de la société; la poste est une des meilleures taxes et la plus égale.

2º. La facilité de le payer. — A cat égard, il n'y a qu'une seule espèce de taxe qui ait vraiment du mérite, et c'est l'impôt sur la consommation. Il se trouve confondu avec le prix de la marchandise, et le consommateur le paye sans s'en appercevoir; il sait le prix d'une bouteille de vin ou d'eau-de-vie, d'un jeu de cartes, d'une roue de carosse, d'une livre de chandelle, de thé, de tabac ou de sel, - et il achète selon ses facultés; il lui est égal que la somme qu'il donne soit la dépense première de la production, le bénéfice du détailleur, ou la taxe de la nation; il n'a pas besoin de les calculer séparément, et il les paye in globo dans le prix des denrées. La facilité de payer cette taxe est aussi très-grande, puisqu'elle ne lui est demandée qu'au moment où il se sent disposé à consommer, parce qu'il est alors en état de le faire, ce qui est sûrement l'usage de la généralité de l'espèce humaine. Les taxes sur les propriétés, et particuliérement sur les terres, sont fost inférieures de ce côté-là. En tant qu'elles sont avancées par le tenancier et retenues par lui quand il compte avec son seigneur, elles sont faciles à ce dernies;

mais ellessont proportionnément onéreuset au tenancier, qui se trouve obligé de faire les avances de la taxe d'un autre, ce qui est évidenment injuste. Cela n'est pas fort onéreux en Angleterre, parce que les tenanciers sont en général assez riches pour n'en pas être gênés; mais, dans les autres pays où ils sont pauvres, c'est une grande oppression. De même, au moment où l'on demande un impôt au propriétaire qui fait valoir ses terres, on ne consulte pas sa commodité; il faut qu'il paye l'im--pôt, non pas parce qu'il a vendu ses denrées, car il faut toujours qu'il paye, quand même sa terre n'auroit pas produit pour un denier, non pas parce qu'il achète et fait voir par-là qu'il est en état de le faire, mais uniquement parce qu'il possède, ce qui ne prouve aucunement ses facultés Bien plus; il paye sans être autre chose que le propriétaire nominal, tandis qu'un autre reçoit le bénéfice; ce qui, joint aux sautres eirconstances, démontre pleinement que les impôts sur les terresisent fort dé--fectueux dans ce point essentiels Il faut cespendant convenir hu'un impôtiterritorial, in nature, tel que les dîmes, est facile à

payer : quelles que soient les objections que l'on puisse faire contre cet impôt, il a, à cet égard, son mérite. Mais, dans les siècles modernes, aucun Etat ne sauroit percevoir ses taxes en nature; s'il les afferme, elles deviennent alors des moyens d'assouvir les vengeances particulières, et conséquemment les plus détestables de toutes les oppressions, et ne peuvent être supportées que par des eschaves. Les taxes personnelles sont aussi mauvaises; de ce qu'un homme aune tête ou un titre. il ne s'en suit pas qu'il soit en état de payer un impôt demandé dans un tems où il ne reçoit aucun revenu marqué ou connu.

3°. L'encouragement de l'industrie. —
Les impôts peuvent être mis de manière à décourager et opprimer l'industrie, ou à ne lui faire aucun tort et c'est de-là que dépend le placement des capitaux. Si une branche quelconque d'industrie est surchargée de droits, les bénéfices qui en résultent seront tellement diminués par-là, que personne ne voudra placer son argent dans des établissemens si mal traités. Le premier objet à considérer, c'est-la branche

d'industrie qui est la plus utile à une tion. Les écrivains et les hommes d'Em tous les pays (1) (quelles que soient les reurs grossières dont ils sont coupables la pratique) s'accordent théoriquement ce point. Il n'y a point de doute que l' culture ne soit la plus importante de tor les occupations; et un pays sera hem en raison des capitaux placés dans d branche d'industrie. Cela décide du me des impôts territoriaux; de la manière ils sont assis, le bénéfice des propriétés ritoriales est diminué, et conséquemm le placement des capitaux entravé. Que un impôt territorial est également réput il tombe sur les améliorations des terre Le capitaliste calcule avant d'y mettres argent, et ne le place jamais de manier être assujetti à de pareils droits. Aussil terres d'un pareil pays doivent rester en les mains de gens qui n'ont point de 🖼 taux; et l'expérience nous prouve unité mément combien il importe à l'agricult que les possesseurs soient opulens.

Les taxes sur la consommation peure

<sup>(1)</sup> Excepté Colbert, M. Necker et M. Pitt.
entièremen

ment détruire toutes les branches strie, quand elles sont mises d'une re 'peu judicieuse, ou portées trop mais, en pareil cas, leur produit est lent diminué, que le gouvernement L'autant que ceux qui les payent. La sur les cuirs en France étoit désaslà même taxe se lève sans difficulté gleterre: Les inconveniens des accises ient de la nécessité où sont les manus riers d'avoir de grands capitaux; non four payer, mais pour avancer l'imi Für ils reprennent sur le prix de la kandise; le paiement réel étant fait, me cela doit être , par le consomma-Par cette circonstance, les taxes sur prisommation sont fort superieures a s sur les terres. L'homme industrieux Blace son capital en terres, ne peut it les rétirer en augmentant le prix de Bestiaux et de son grain', et en les translant sur le consommateur : il est évint que cela n'est pas possible : au lieu e les taxes sur la consommation sont iplettement reprises sur le prix des marindises, à moins que le marchand ou le mufacturier ne consomme lui-même, 1.16 1 4 4 A 4 12 4 Tome III.

dans lequel cas il paye la taxe, con doit le faire. Les impôts personnel susceptibles de décourager l'indust d'empêcher le placement des capitales monopoles, excepté la poste, son à fait ruineux; car ce sont des prohisur toute espèce d'industrie que l'Én se réserver pour lui-même. Le monn est bon ou mauvais, en raison de la favec laquelle il se fait.

4º. La facilité de la perception. égard, l'impôt territorial, et sur les sons, a une supériorité évidente : cal impossible de cacher les propriétés. perception est aussi aisée que peu di dieuse; ce petit mérite (peu considé en comparaison des maux qu'il occasion a été le motif qui a engagé tous les É avoir recours à ce genre de taxe. Les d'accises et de douanes sont dispendie percevoir; le timbre a cependant beau de mérite. Dans le revenu de la Gra Bretagne, pour percevoir un million mille 905 louis, il coûte 5,691 louis. L pôt personnel se perçoit à très-bon com et c'est son seul mérite : les monog sont par-tout dispendieux; nouvelle son pour les rejeter.

La difficulté de trop l'étendre. — Il quelque mérite dans une taxe qui reie à ses propres excès, ce qui arrive taxes sur la consommation; car, lors-lles sont portées à l'extrême, elles ne portent pas ce qu'elles devroient pro-e, parce qu'elles encouragent la con-ande et la fraude. Mais il est impossid'éluder celles qui sont mises sur les priétés, conséquemment elles peuvent portées à l'excès. Le corollaire général l'on peut tirer de ce que je viens vancer est: — Que les meilleurs impôts it ceux sur la consommation, et les plus uvais ceux sur les propriétés.

r la proposition des économistes, de avoir qu'un impôt unique sur les terres.

S'il y a quelque vérité dans les idées écédentes, ce système doit être bien erné et désastreux. J'ignore si ce n'est pas. Locke qui a le premier prêché la docline, que tous les impôts, de quelque anière qu'ils soient mis, retombent finament sur la terre; mais celui qui l'a le temier inventée ou soutenue a contribué l'établissement d'une des plus grandes

autres impôts scient abolis ( 2 ). Ma noblesse du même endroit est tout contre (2). L'abbé Raynal, mal gré tout savoir, tombe dans la même erreur, et pelle un cadastre une belle institution M. de Mirabeau (4) s'est fort étendu la défense de ce système, en démont que les taxes sur la consommation sont jettes à de grands inconvéniens : il fau convenir; je ne connois que deux so de taxes qui ne soient point sujettes inconveniens, ce sont la poste et les l rières (5), toutes les autres en fourmille mais il est absurde de citer les incom niens de l'accise, sans faire voir qu'ils en plus grand nombre que ceux des i pôts sur les terres.

<sup>(1)</sup> Cahier du clergé de Châlons - sur - Man p. 11.

<sup>(2)</sup> Cahier , p. 11.

<sup>(3)</sup> Etablissement des Européens, in-4°. Tom. I p. 640.

<sup>(4)</sup> De la Monarchie Prussienne, Tome II.

<sup>(5)</sup> Turnpikes, sortes de barrières établies sur grandes routes d'Angleterre, où les voyageurs payer pour l'entrețien des chemins.

Yous aviez en France deux cents soixante illions d'impôts sur la consommation; ous en avons beaucoup plus en Angleerre ; la seule question raisonnable à faire st celle qui suit : Êtes - vous en état de upporter un impôt additionnel équivalent ur les terres, en conséquence du bénéfice ui résulteroit de l'abolition des impôts ur la consommation? M. Necker y a réondd, par rapport à la France, d'une nanière qui devroit à jamais fermer la bouche aux économistes ; en Angleterre il n'y a qu'une seule opinion là - dessus: nous sommes en état de supporter les taxes de la manière dont elles sont actuellement assises; mais si elles étoient toutes absorbées dans un impôt territorial, l'agriculture recevroit un coup mortel, et la nation seroit entièrement ruinée. Nous savons, par expérience, que les propriétaires territoriaux ne peuvent jamais reprendre la taxe avancée : cette vérité, fondée sur des faits incontestables, est décisive ; et si cette taxe ne leur rentre pas, comment est-il possible qu'une rente de vingt millions supporte un impôt territogial de dixsept millions? Et quel cas doit-on faire du

jargon mistique d'une nouvelle dialect qui s'en rapporta entièrement à une rie contredite par des faits innomba qu'offre l'état actuel de tous les par l'Europe? La circonstance d'être remba d'un impôt qui, par le moyen de de sagement mis sur la consommation. universellement effectuée, mais qui vient tout -à - fait impraticable avec taxes sur les terres, est le seul pivot lequel tourne cette question. Quand Necker démontre que, si le systême des nomistes se réalisoit, il faudroit vincta VINGTIÈMES en France, et quand on co dère qu'en Angleterre le revenu terrim de tout le royaume n'est que d'un cinquè au-dessus de toutes les taxes (2), on a preuves les plus claires de l'impossibil absolue de commuer les taxes actue dans les deux royaumes, à moins qu'on

<sup>(1)</sup> Les écrits des économistes scritti in un ca dialecto mistico. M. Port, secondo l'ordine de natura, 12 mars 1771, p. 15.

<sup>(2)</sup> En y comprenant la taxe pour les panvesses dimes, les taxes cont au-dessus du revenu tentionial.

puisse démontrer qu'il soit possible aux propriétaires de reprendre sur le prix de eurs productions des taxes aussi énormes, ont les seules avances deviendroient pour eux un fardeau insupportablé. Or, comme Il est prouvé, par des faits également évidens; que les taxes sur les terres ne sont point repayées; que les productions d'une terre imposée à 4 sols pour livre, se vendent exactement au même prix que celles d'une autre qui ne paye que 4 deniers, et que les prix ne varient jamais en Angleterre, qu'une terre soit imposée à 1 ou 4 schellings par livre, ni en France quand elles payent un ou trois vingtièmes; avec des faits aussi décisifs devant les yeux, il est raisonnable de conclure qu'une pareille idée est chimérique; qu'une telle extension de l'impôt territorial est impraticable, et que toute tentative de mettre ce plan à exécution deviendroit immédiatement pernicieuse pour l'agriculture, et finalement ruineuse pour tous les intérêts de l'Empire.

Pour démontrer l'entière impossibilité d'étendre en Angleterre l'impôt territorial au point d'absorber tous les autres, il est en

mon pouvoir d'avoir recours à un étatt correct de notre impôt. J'ai inséré dans Annales d'Agriculture, nº. 86, un con de toutes les taxes que je paye sur bien de Suffolk; et dans ce compte il roît que la partie de terre qui me porte net 229 livres 12 sols 7 deniers lings, paye pour les charges publiq 219 liv. 18 sols 5 den. sterlings. En déd sant des 15 millions et demi (revenu de la Grande-Bretagne) les autres taxes font partie de cette somme de 21 gl. 18 5 deniers, il restera io millions et dei et comme l'impôt territorial actuel, esti à 2 millions sterlings, me charge de livres sterlings par an, l'addition d' nouvel impôt territorial de 10 millions demi, me chargeroit conséquemment d fois et demie autant, ou 220 livres; c'é A dire, il me laisseroit net o livres sta lings par an pour tout le revenu de terre! Peut-être les économistes n'ontjamais eu une preuve aussi convaincal de l'impossibilité de leur absurde plan le fait que je viens de citer. Ce sont a pendant là les principes qui, je suis ti fâché de le dire, dirigent à présent l'a

emblée nationale en matière de finances. Néanmoins ce qui lui fait honneur, et nême beaucoup d'honneur, c'est qu'elle ne paroît pas vouloir aller aussi loin que e desireroient quelques-uns de ses membres : « Puisque l'intérêt bien entendu de ces trois grandes sources de la prospérité des nations, appuyé des noms imposans de Quesnay, Turgot, Gourmay, Mirabeau le père, la Rivière, Condorcet; Schmidt et Léopold, et développé de nouveau, dans ces derniers momens, avec une logique si vigoureuse par M. Farcet, n'a pas encore persuadé cette arbitraire, inconséquente et despotique reine du monde, appelée l'opinion (1) ». On ne sauroit que sourire du rôle que joue ici le grand Léopold; il vient dans l'arrièregarde, sans doute parce qu'il n'a jamais réalisé en aucune manière l'impôt territorial des économistes, soit dit en son honneur.

Les abus infâmes dans la perception des gabelles, droits d'aides et droits de trai-

<sup>(1)</sup> De quelques améliorations dans la perception de l'impôt, par M. Dupont, p. 7.

tes, etc. etc. sont sans doute la cause préjugés qui existent en France contre impôts sur la consommation. On a cru les cruautés exercées dans la percepti provenoient nécessairement de la nat des taxes; mais une longue expérience appris le contraire à l'Angleterre, et a prouvé qu'on peut lever, les accises si commettre aucune cruauté, comme a été souvent pratiqué par l'ancien go vernement français. Je suis bien éloi de soutenir que ces taxes soient exemp d'abus en Angleterre, et je suis persua qu'il y a des cas où les détaillans se tro vont extrêmement lézés par les droits d'a çises, et que la liberté est même attaqué dans leur opération; mais tout homme in partial doit être convaincu que l'impôt te ritorial est sujet aux mêmes inconvénies Quand le collecteur exige des somme qu'il n'est point au pouvoir du particulie de payer, saisit ses biens et ses effets, a les vend peut-être pour la moitié de leur valeur; quand on voit des individu boucher leurs fenêtres, se refuser même la jouissance de la lumière, et préférer vivre dans les ténèbres, à payer une taxe

quand, disje, il se rencontre de cruautés de cette nature, on ne doit certainement pas croire que les impôts sur la consommation en soient la seule cause; toute autre espèce de taxe, excepté la poste et les barrières, est un fardeau très onéreux, et la question se réduit à ceci: De tant de

maux quel est le moindre?

La petite étendue des propriétés territos riales est une autre objection insurmontable en France aux taxes sur les terres: si elles sont mises d'une manière égale sur la valeur réelle dans de petites possessions, elles deviennent la source d'une grande misère. L'homme, dont le champ lui four-. nit à peine les objets de première nécessité, n'a rien à épargner pour s'acquitter de l'impôt direct ; il faut qu'il dépende, pour ce paiement, de quelqu'autre emploi au moins précaire, dans un royaume où la population est si grande, en comparaison des emplois, et où nombre d'individus meurent de faim faute d'occupation. Si, pour éviter ces'inconvéniens, on les exempte des taxes, ces petites propriétés, qui sont l'origine de cette détresse multipliée, se trou-

vent par-là encouragées, et il estimp ble d'imaginer une politique plus absu La seule mesure, qui pourroit remédia ces maux, seroit de prohiber la divi des propriétés territoriales en portions suffisantes pour supporter l'impôt, or rejeter tout impôt territorial. Un des gra maux résultant de ces impôts directs, que les capitalistes pauvent entièrement soustraire; il n'y a que les impôts su consommation qui puissent les attein Dans les pays où les taxes sur les terres multipliées, ces sortes de gens ne des nent janfais propriétaires, pour la sim raison que les taxes réduisent le profite terres au-dessous des autres placemens vivent de l'intérêt de leur argent dans fonds publics, et les principes de la jud exigent un systême d'imposition qui me ces hommes sous leur férule; cela ne p s'effectuer que par des taxes sur la cons mation, par des accises, des douanes, d timbres, des entrées, etc. et c'est unen son puissante pour multiplier de pareil taxes, au lieu d'avoir recours à celles les terres. Selon le système des impôtité ritoriaux, tous les étrangers qui résident dans un empire échappent absolument à l'imposition; au lieu que, par des droits sur la consommation, ils y contribuent également àvec les habitans. Dans un royaume tel que la France, qui a toujours attiré et attirera toujours une multitude d'étrangers, c'est un objet de grande importance. Mais peut-être la plus grande objection contre l'impôt territorial est qu'il est nuisible aux progrès de l'agriculture, s'il est également réparti; et quand il l'est inégalement, il porte avec lui le plus grand principe d'injustice, étant défectueux dans ce qui doit faire le premier objet de l'impôt.

Les plus grands défenseurs de cette espèce d'impôt reconnoissent la nécessité de son égale répartition. C'est ce qui a engagé l'abbé Raynal à appeler un cadastre une belle institution; et un écrivain moderne déclare: « Il n'est point de pays où il ne » soit nécessaire d'inventorier tout le ter» ritorial dans le plus grand détail; d'en » enregistrer chaque portion; d'en con» noître les mutations; d'en évaluer le re» venu; et, si l'on desire de perpétuer » l'imposition égale et proportionnelle, où » il ne soit indispensable de suivre la pra-

» gression du revenu (1) ». Il explique suite cette méthode, en assurant qu'il absolument nécessaire de faire une velle évaluation des terres tous les ans; et il trouve à redire au cadastre roi de Sardaigne (2), parce qu'il n'a pas renouvelé son estimation. Un auti ces politiques observe qu'une dîme se un excellent impôt, parce qu'à mesure les améliorations auroient lieu, ou les terres seroient cultivées avec plus soin, le revenu de l'État augmenteroit C'est dans le même esprit que plusiq des cahiers demandèrent la suppressi de tous les droits sur la consommation Je pourrois presque remplir un volu de parcilles opinions, si je consult de nouveau le déluge d'écrits qui a inon la France depuis vingt cinq ans ; m

<sup>(1)</sup> Le Trone, Ad. P. Perovet, Tom. I, prel.

<sup>\*\*\* (3)</sup> Plun d'admin. des finances, par M. Malpa \*\*\*787, p. 34.

Tiers-État de Troyes, art. 13. Estampes, art. 3. Nismes, p. 44. Il n'y a pas une taxe en France de les cahiers n'aient demandé la suppression.

e ne cite que quelques auteurs vivans aintiennent encore cette doctrine per-1se. Si l'assemblée nationale adopte St de 300 millions, recommandé par smité, et, selon ses principes, le rend ble, sans cependant jamais l'élever elà de cette somme, le seul acte de tion pour soulager un pauvre malheu-, un fermier paresseux, et charger en ortion un cultivateur industrieux. chera toute amélioration de l'agriculnationale; et si elle veut tourner ces ttions au profit de l'Etat, en augmenla somme d'impôts en proportion des liorations, elle les empêchera égalet , parce que personne ne voudra plaon capital dans aucune entreprise dont pénéfices sont susceptibles d'être impopar le gouvernement.

omme je me suis servi d'expressions -sévères, en parlant de plusieurs écriss favorables à l'impôt territorial, il est endant juste d'observer qu'il s'en trouve utres en France dont les écrits sont abment exempts de ce reproche. M. Nec, dans son Traité sur l'administration Finances, donne la préférence aux l'ome III.

impôts sur la consommation, et fait l'impossibilité de fondre toutes les tam un seul impôt territorial. Le marqui Casaux (1) a aussi essayé de prouver, beaucoup d'énergie et de logique, qui impôts territoriaux de France et d'A terre devroient être changés en impêt la consommation. Plusieurs des meil écrivains qui ont découvert la science siocratique, sont aussi de cette opin Des impôts proportionnels sur la con mation, sont les plus justes, les plus a tageux, et les moins onéreux pour peuple, parce qu'ils se payent tou jours et imperceptiblement (2). La nob de Quercy a, dans son cahier, un pas qui fait honneur à son bon sens : «Ca » dérant que l'impôt indirect a l'inag » ciable avantage d'une perception in » ceptible et spontanée; que le contri » ble ne le paye qu'au moment où il les moyens; qu'il frappe sur les cap » listes dont le genre de fortune échap

<sup>(1)</sup> Méchanisme des Sociétés, in - 8º, 19 p. 222.

<sup>(2)</sup> Encyclopédie, in-folie, Tom. VIII, p. le

nt autre impôt; que la mesure des nsommations étant en général celle s richesses, il atteint, par sa nature, une justesse de répartition, dont l'imbt direct n'est pas susceptible, etc. (1). sont là de sages principes; ils sont, en de mots, développés de la manière la claire.

# De la simplicité de l'impôt.

In si grand nombre de cahiers de France t d'accord avec les économistes, pour nander la plus grande simplicité dans aposition, un impôt uniforme, propornnel, unique sur les terres, qu'il vaut n la peine d'examiner jusqu'à quel point te théorie de simplicité mérite l'idée que n s'en est formé. Personne ne doute de vantage que produiroit une méthode peu spendieuse de perception pour ce plan, i tout autre plan de simplicité; mais il y lieu de croire que cet avantage seroit heté à un prix mille fois plus haut qu'il vaut. Je n'aime pas à avoir recours aux issonnemens, quand il se trouve des faits

<sup>(1)</sup> Page 6.

desquels on peut tirer des conséquences. Les taxes d'Angleterre sont variées à l'infini, beaucoup plus qu'en France, sur-tont dans les objets d'accises et de timbre; elle sont aussi considérables, et plus du double de celles de France, en proportion de le population du royaume; cependant, et immense fardeau est supporté par le perple avec beaucoup plus d'aisance qu'ma autre de moitié moindre n'est supporté par la nation française; cela ne doit pas être attribué à une seule cause, mais à plusieurs: or, au milieu de toutes ces causes, on trouvera, je crois, cette grande variées de points sur lesquels elles portent.

La seule circonstance de diversisser les taxes pour lever une somme quelconque, est un grand pas vers une égale répartition; si j'avois à définir un bon système d'impôts, je dirois que c'est celui qui porte le gèrement sur une infinité de points, et jamais pesamment sur aucun. En un mot, cette simplicité de l'impôt est le plus grand poids qu'on puisse lui ajouter, et doit, dans tous les pays, être soigneusement évité. —Par le système de la simplicité de l'impôt, de quelque manière qu'il soit mis

atique, soit sur les terres, sur les peres, ou sur la consommation, il se troutoujours des classes du peuple moins s que les autres; et cette inégalité; a un fardeau onéreux sur ceux qui rent le plus de l'opération de taxes ... le que soit leur nature. Il n'y a pere qui toit plus grand ennemi que moi impôts sur les terres; cependant, tel avantage d'un système extrêmement é, que je ne voudrois pas qu'on les ôtat? èrement dans aucun pays. Un impôt itorial de six, neuf deniers, ou peutun sol pour livre, mais invariable, oit un fardeau si léger, qu'il pourroit supporté sans nuire à l'agriculture. taxes sur les fenêtres sont les plus uvaises que l'on puisse mettre; mais si s ne passoient pas trois sols par fenêtre, ry auroit pas grand'chose à dire. Mal→ ureusement pour la France, des idées htraires prévalent chez elle; -- ce sont lles de la simplicité. Il auroit été sage n'avoir supprimé aucune taxe en ener, pas même celle de la gabelle : si l'on oit écarté les abus qui proviennent de qu'un revenu est affermé; si l'on avoit

introduit dans la perception la do d'un gouvernement libre; si l'on même entièrement changé la métho perception, on auroit écarté les pi pales objections que l'on pouvoit fain impôts qui ont été abolis, et évité le énorme, et maintenant indispensable charger les terres. Ce sujet est fertil bien digne de la plume d'écrivains hai un voyageur ne sauroit dunner que ques légères esquisses.

Fin du troisième et dernier Volun

# A V I S DU LIBRAIRE.

M. de Casaux s'étant offert de faire les Notes sur l'Ouvrage de M. Young, ous avions d'autant plus volontiers acepté son offre, que la réputation qu'il acquise dans la république des lettres t dans l'économie politique, ne pouvoit que donner une plus grande valeur à l'ouvrage important que nous présentons ăujourd'hui au public : les frontispices de cette traduction étoient imprimés, lorsque nous avons appris que cet Écrivain étoit malade depuis long-tems, à Londres, et que sa santé ne lui permettoit aucun travail. Nous allions, en conséquence, faire changer les frontispices, lorsque nous fumes positivement informés que c'étoiz toujours l'intention de M. de Casaux de <sup>t</sup>ravailler aux Notes le plus tôt qu'il lui seroit possible. Sur cette assurance, nous n'avons fait aucun changement, et nous nous engageons de les donner gratis aux acquéreurs de cet Ouvrage, aussi-tst qu'elles nous seront parvenues. Bb &

# T A B L E

# DESCHAPIT RES

Contenus dans ce Volume.

CHAPITRE XII. Tenure et grandeur des

page 1

Fermes en France,

| CHAP. XIII. Moutons de France,          | Íg |
|-----------------------------------------|----|
| CHAP. XIV. Capital employé à l'Agricul  | 1  |
| ture,                                   | 2  |
| CHAP. XV. Prix des Subsistances, d      | U  |
| Travail, etc.                           | 4  |
| CHAP. XVI. Produit de la France, 14     | t  |
| CHAP. XVII. De la population de la      | Ł  |
| France, 20                              | 2  |
| CHAP. XVIII. De la police des Grains en | 3  |
| France, 236                             | _  |
| CHAP. XIX. Du Commerce de France, 268   | }  |
| CHAP. XX. Manufactures de France, 309   |    |
| CHAP. XXI. Impôts de la France, 333     |    |

# TABLE GÉNÉRALE

# DES MATIÈRES

Contenues dans les trois Volumes de cet.
Ouvrage.

### Α.

- ABBETILIE, mal bâtie, sa population, sea ma-
- Académies et leurs Mémoires; peu importans pour l'agriculture, t. I, p. 179.
- Agen: bâtimens neuls; marquent-ils sa prospérité?
- t. I, p. 149. Agriculture. La société de Limoges n'y fait, comme toutes les autres semblables, que du galimatias, t. I, p. 27.
- depuis Calais jusqu'aux Pyrénées, ne présente rien qui ne soit en Angleterre, t. I., p. 73.
- demande autre chose que des Mémoires d'Académies, t. I, p. 179.
- mullement protégée par le gouvernement anglais, t. I., p. 284.
  - (Société d''). L'auteur va à colle de Paris; n'en est pas content, et blame toutes ces sociétés, t. I, p. 337, et suiv.
  - ses améliorations, par Leblanc, à Mareuil, t. I, p. 413.
  - son bel aspect, en allant de Saverne à Strasbourg, t. I, p. 438.
- Mauvais ustensiles et chétifs bestiaux employés en France pour la pratiquer; capitaux dépensés pour cet effet, t. III, p. 102.
- colonies, en 1787, t. III, p. 292.

Agriculture misérable à Saint-Brieux, ou manufacture de toile, et à Auvergnas p. 319, et suiv. Aiguillon : les environs fort peuples, fem et bien bâties ; château du duc, t. I, p. 1 Aire. Bon logement, bon repas, t. I.p. Allemands, peuple différent en tout des E t. I, p. 438. Alpes (passage des ), t. II, p. 84. Amandiers de Milhaud, muriers, t. I, p. 11 Amiens, sa cathédrale, ses manufactures : dé le traité de commerce aves l'Angleterre 💂 🛨 Amphithéatre de Nimes, etc. t. I, p. 118. Angoulême. Beauté de la campagne : la Cha t. I, p. 161. Angleterre; on y vit à meilleur marché qu'en Fi t. I, p. 76. - sa grande prospérité après la perte de I rique; cause, t. II, p. 76. Anjou; passage agréable de Nantes dans com vince; aspect de la campagne, t. I, p. 293. - Réception affectueuse qu'on fait à l'auteur

M. de Livonnière, t. I, p. 294.

Anspan. Diner des paysans, t. I, p. 143.

Argenson (Voyez d'); sa maison des Ormes,

p. 165.

bel aspect de ses environs; ses roches

vignes, ses forêts, etc. t. I, p. 54.

Arras; marchés; affluences des campagnards; flexions, t. I, p. 243.

Arrosement des champs, pretiqués à Gange, à S Laurent, t. I, p. 126.

des terres, t. II, p. 301.

Assemblée (l') nationale, formée enfin de la ten des trois corps, t. I, p. 300.

mationale, nom pris par les représentans des ple, t. I, p. 366.

constituante; jugement que l'auteur en poi t. II, p. 21.

Aubengs. Accident qui arrive à l'auteur sur la rou moulins à soie, t. II, p. 36, et suiv.

lubenton (d'), à la tête de la ferme de l'école vétérinaire de Charenton, t. I, p. 217.

luberges de France et d'Angleterre; leur comparai-

son, t. I, p. 85.

fuch; pauvre, sans manufactures; beaucoup de nobles insolens; quelques panvres nobles cultivoient leur champ, t. I, p. 148.

Augmentation de prix dans diverses provinces de France; observations, t. III, p. 136, 139.

Auray; bien batie; petit port, t. I, p. 281.

dutun. Etat de l'agriculture de la contrée; perspective de cette ville depuis la montagne, temple de Janus; faux bruits de brigands, t. 1, p. 484.

dventure qui atrive à l'autour, duns l'auberge de

Thueys, t. II, p. 33.

Auvergnac. Réception honnéte fuite à l'auteur chez le comte de la Bourdonnois; conversations sur l'agriculture; misère du peuple; sa causé; t. I, p. 282. Avignon. Tombeau de Laure aux Cordeliers, monument du brave Crillon, t. II, p. 50. Av; ses excellens vins de Champagne, t. I, p. 415.

В

Bacs enecrables d'Angleterre, t. I, p. 68.

Bagnères de Luchon. Etat du local; ses bains; amusemens, usages, f. I, p. 89.

de Bigorie biss eaux, t. 1, p. 138.

Barbesieux; belle campagne, t. I, p. 159. Barri (da); of malson a Toutouse; t. I, p. 79.

- (la du), v. Lucienne, t. I, p. 221.

Barsac; ses vins; grande population; labour avec des bœufs, entre les rangées de vigne; belles maisons de campagne, t. I, p. 151.

Bayonne, belle ville; sa promenade; son port; belles. paysanines en y allant de Pau, t. I, p. 141.

Beauce, pays mal cultivé, t. I, p. 48.

Beck, netite ville florrissante; bonne auberge; t. I, p. 147.

Béfort; bel aspect du pays, depnis Isenfleim; mouvémeus violent du peuple; ville fermée, t. I, p. 449. Bernsy : son mauvais vin ; état des fermes des rons, t. I, p. 30.

Bertin; soins qu'il prend pour perfectionner les u

de moutons, t. III, p. 49.

Besancon; ignorance où l'on y étoit des nouvelle la révolution; on y refuse un passe-port à l'auti réflexions; mauvais théâtre, mauvaise comé t. I , p. 458.

Beziers ; libertinage de son évêque , t. I , p. 111 Bibliothèque du roi; ce que l'auteur y trouve

manque, t. I, p. 342.

Bissy. Plantations de muriers, t. I, p. 313.

Blois. Réflexions précieuses de l'auteur sur les été mens qui se sont passés au château de cette vi t. I', p. 175.

Bœufs de la vallée de Corbon, t. I, p. 252.

en pature, à Novant, t. I, p. 307

Bois de France; leur étendne discutée; leur p duit annuel; consommation; tableaux, t. I p. 184, 186 a 190.

Récapitulation, p. 193, 200.

Boisgelin; son entreprise interrompue, t. I, p. Ma Bon sens ; comparaison légère que fait à cet égard! teur, entre la France et l'Angleterre, t. I, p. 49

Boulogne ; aspect de cette ville; refuge des Angle p. 26, 28.

Bourbon-Lancy, pays affreusement cultive sus route, cependant très-bon; seigneurs non plui par l'auteur, t. I, p. 486. Bourbonnois, paya clos, belle route, t. I, p. 488.

Bordeaux. Etat et aspect de cette ville, son mant

quai, t. I, p. 152, 158.

Bourgogne; mêmes violences qu'en Franche-Com réception de l'auteur chez Morveau; détails Dijon, t. I, p. 467, et suiv.

Brest; bien bâtie; difficulté d'en voir le chante,

t. I, p. 275.

Bretagne (Basse); son aspect misérable, t. I, p. 46 Breteuil; son pays varie; forêts; craies jusque Clermont, t. I, p. 34.

Bretons (bas), sont encore les mêmes qu'il y a me

cents ans , t. I , p. 275.

Briarre; son canal; aubergiste frippon, t. II, p. 105.

Brienne (canal de), t. I, p. 78.

Brigsthelmstone, nouvelle ville anglaise; l'autemitermine son second voyage en France, t. I, p. 320.
Brioude, pays intéressant, sur la route; bon vin blanc, t. II, p. 22.

Brives; beauté de ses environs; mais ville mal bâtie,

t. I, p. 64, 66.

Broussonnet se trouve avec Young, t. I, p. 41.

Broglie, père du maréchal de ce nom; ses vues pour la France, t. I, p. 163.

- son château à Bernay, t. I, p. 307.

- chargé de commander 50 mille hommes, près Paris, t. I, p. 418.

С

Cabinet d'histoire naturelle ; jardin des plantes, t. I,

P. 227.

Cabotage, en 1786, t. III, p. 297.

Cahors, vilaine ville; son commerce de vin, t. I, p. 71.

Calais; ses environs, comparés à ceux de Norfolk, t. I, p. 26.

Canal de Languedoc, t. I, p. 79.

- de Narbonne, réuni à celui de Languedoc, t. I', p. 107.

- de Languedoc, t. I, p. 108, 110.

de Chaulais; ses travaux abandonnés, t. I, p. 482.
 de Picardie, visité par Joseph II, empereur, ce qu'il y écrivit, t. I, p. 231, et suiv.

- de Saint-Omer, t. I, p. 242.

Capitaineries, devoient être abolies, selon l'auteur, t. I, p. 38.

Capitaux employés en France pour l'agriculture, i. III, p. 102, 114.

Caractère français meilleur que l'anglais, t. II, p. 249. Catholiques, obligés d'émigrer d'Angleterre pour cause d'éducation; abus noté par l'anteur, t. I, p. 242.

Caussade; sa belle route jusqu'aux Pyrénées, t. I,

p. 73.

Cavernes, ou maisons oreusées en terre, le los

Loire, t. I, p. 170.

Chamberi. Description de la célèbre dame de rens, amie de Rousseau; extrait mortuaire de dame; éloge de Chamberi, t. II, p. 88, 93. Chambord. Château beau, mais mal situé; e curieux; casernes; parc; réflexions sens l'auteur sur l'agriculture, t. I, p. 177.

Champs clos, depuis Baguères de Luchon j

Auch, t. I, p. 147.

Chanteloup. Description de se château, prours, t. I, p. 171.
Chantilli; ses charmes, sa magnificence, sa de charmes, t. I, p. 34 et avia

tion, t. I, p. 34, et suiv.

Chanvre, v. lin, t. III, p. 309.

Charbon de bois; consommation annuelle de Fl
tableaux, t. III, p. 188.

Charenton; son école vétérinaire, sa ferme, rési

de l'auteur, t. I, p. 217.

Charles-Quint reçu à Verteul, t. I, p. 161.

Charrue à planter de Cook, à Paris, t. I, p. s. Chasse; les grands en étoient plus jaloux que prospérité de l'agriculture, t. I, p. 172.

Châtaignier, se plait dans les terreins volcani

t. II, p. 29.

ne croît pas sur un fonds de granit, t. I, p. nourriture des pauvres du pays de la Matt. I, p. 54.

Châteaulin: un tiers du pays inculte, t. I, p. Châtellerault; sa coutellerie, t. I, p. 165.

Chênes, qui périssent par le haut, avant d'an leur taille, t. I 4 p. 52.

Cher, rivière, t. I, p. ....

Cherbourg. Détails sur les travaux du port ; les nes, etc. t. I, p. 258, es suiv.

Chûte du roi, de la noblesse, du clergé et des pub mens, attribuée à l'ignorance où le peuple su laissé sur les nouvelles publiques, t. I, p. 461.

Cigales incommodes sur les oliviers de la rouzi Pézénas, t. I, p. 114, Circulation; il n'y en a pas en France, t. I, p. 131. Clermont; ses environs pittoresques, ses vignes, sa culture, t. I, p. 34.

- en Auvergne, ville sale, puante; salle de lec-

ture, t. H., p. 13.

Climat de la France, t. II, p. 188.

Colbert veut encourager la perfection des races des moutons, t. III, p. 49.

Colmar; juif achète la seigneurie du vicomté d'A-

miens, etc. t. I, p. 32. Colonies, v. possessions d'Outremer, t. II, p. 70.

- toutes à charge aux royanmes ou Etats qui ex ont; avis de les abandonner, t. III, p. 283.

Combourg; peuple presque sauvage; ville sale, t. I. p. 267. Commerce (traité de ) avec l'Angleterre, blâmé 🛊

Abbeville, t. I, p. 32.

- de France avec la Russie; balance contre la

Erance; tableau, t. III, p. 255.

- de France; importations ; tableaux de plusieurs annees, t. III, p. 268, 278.

- de France, son progrès, tableau, t. III, p. 298. - de France, trois sois et demie plus grand pendant le période marqué, t. III, p. 298, et suiv.

- double, depuis 1764; progression moindre de

celui d'Angleierre, ibid.

de France aux Indes occidentales; tableaux des exportations et importations, t. III, p. 278, 281.

- de France avec les Etats-Unis; tablean, t. HI,

p. 293.

(le) a été plus funeste à l'Europe que tous les autres maux, t. III, p. 300.

- (traité de ) avec l'Angleterre; considérations à cet égard, d'après les registres anglais et français, t. III, p. 300, 308.

Communes, nom que prend le corps des représentans du tiers-état, v. Paris, t. I, p. 326, et suiv.

--- seules autorités restantes en France, t. I, p. 251. Consommation de bœuis, veaux, moutons, cochons, en vingt ans, à Paris; tableau, t. UI, p. 228; conférés, p. 233.

Consommations (impôt sur les); som avantage, p. 385.

Constitution anglaise, a fait la splendeur et l'a

dissement d'Angleterre, t. I, p. 399.
— (la), mal faite, selon l'anteur, t. II, p.

Contrebandiers de Jonquières, t. I. p. 102.

Corbon; sa vallée couverte de bæufs, t. I, p. Cordon bleu, donné au duc de Berri, t. I, p. Corvées abominables, t. I, p. 29.

Coton (moulins à) de Louviers, t. I, p. 312.

Cour; faute grave qu'elle a faite, en ne cher aucun écrivain d'écrire contre les pamphleus laires, t. 1, p. 401.

Coutellerie de Châtellerault, t. I, p. 164. Crau, terreins caillouteux; grands troupeau

moutons, t. II, p. 59.

Cretal (la dame); son grand talent sur le the

Rouen, t. I, p. 319.

Cujes: qualité, aspect du pays, oliviers, vigne,

Cujes: qualite, aspect du pays, oliviers, vigna, pres, t. II, p. 72.

Culture, triste, et misère du peuple, entre Visi

et Argenton, t. I, p. 55.

— du Limosin; son mauvais état, t. I, p. 61. — bien suivie à Saint-Martory, t. I, p. 136.

## D.

Dauphin, avoit le cordon bleu en naissant, t. I, p. Dax, les landes; source d'eau chaude dans ville, t. I, p. 145.

Denainvilliers; maison du célèbre Duhamel, t.

Despotisme: reproche qu'il avoit à se faire sur misère du peuple; t. I, p. 271. Dette nationale; intérêt selon les derniers compts

t. III, p. 341.

Dijon, détails sur cette ville; trottoirs; l'auteur de reçu chez Morveau; théorie de celui-ci sur l'iri manque de papiers-nonvelles; ravages des paysus cause, t. I, p. 466, 480.

Dîner ennuyeux des rois de France, t. I, p. 44.

Dimes, droits féodaux abolis; réflexions, t. II, p. 13, 15.
Dordogne, son cours; grande population, t. I, p. 69, 135.

Duhamel, sa maisont de Denainvilliers; ses chartues à planter conservées, t. I, p. 156.

Dunkerque; reparation de son bassin, sa petitesse, t. I, p. 237.

Ë

Ecuries, mauvaises en France; leur saleté, t. I, p. 3&! École militaire; abus, t. I, p. 219.

Elbouf; sa belle perspective, t. I, p. 307.

Electeurs de Paris veulent une république; à quelle époque? t. I, p. 385.

Enclos, t. II, p. 476.

Enville (duchesse d'), t. I, p. 143.

Ermenonville; Rousseau; description de ce charmans. local, t. I, p. 192.

Espagne, contraste de ce royaume avec la France, t. 1, p. 102.

Etalons chetifs et petits en Basse-Bretagne, ta 1,.

p. 274. États-Généraux convoqués ; présage d'une nouvelle.

constitution en France, t. I, p. 323.

les députés du peuple se constituent en assemblée des Représentans du peuple français, t. I, p. 349.

Ţ

Familles, d'où vient leur antiquité, t. II, p. 27.

Féodalité; ses siècles barbares; le peuple esclave,
t. I, p. 54.

Femmes; leurs travaux divers en France, à la campagne; réflexions, t. 1, p. 421.

- d'Avignon, leur ressemblance avec celles d'An-

gleterre, t. II, p. 51.

en chapeau d'homme dans la Bourgogne, t. I,

p. 485. — en chapeau d'homme à Aix, t. II, p. 59.

— la révolution les met à leur place, t. II, p. 119. Ferme de Charenton; réflexions à ce sujet, t. I, p. 219.

Fermes, leurs tenure et grandeur; discussions importantes à ce sujet, t. III, p. 1, 17.

Tome III.

Fermentation de Paris après la séance royale, p. 375. Fermiers gardent les fermes sans rien payer un priétaires, t. II , p. 62. Feité - Lowendul; état de ce pays; son cha t. I, p. 50. Fix; pays volcanique, cultivé jusques sur les montegnes, t. H, p. 23, et suiv. Flèche (la), belle ville, mais petite; peu des merce, t. I, p. 296. Elixecourt , pauvreté et tristes moissons depui jusqu'à Amiens, t. I, p. 8. Foire de Guibray et de Beaucaire ; valeur des chandises qui s'y vendent, t. I, p. 255. Fonds publics (système des), t. III, p. 343. Fontainebleau, château, sa description abs grosses carpes; aubergistes frippons, t. I, p. Brançais ; justice rendue à leur génie , t. I , p.s \_ dits d'un meilleur caractère que l'Anglais, i p. 149. France, ses belles routes, t. I, p. 29. --- son étendue, t. II, p. 153, 158. son sol, p. 158, 183. sa surface , p. 183, 188. \_\_\_ son climat, p. 188, 214. produit des grains, rente, prix de terres, p. 11 33q. .... Cours des moissons, p. 339, 390. Arrosemens , p. 301, 412. \_\_\_ ses prairies , p. 412 , 416. Luzernes, p. 417, 436. Sain-foin, p. 436, 444, 476. - ses enclos, p. 476, 492. Frédéric, roi de Prusse; ses diners économique t. I, p. 44.

G.

Gages des journaliers en France, t. III, p. 124

ce qu'a coûté d'argent et d'hommes son s

Frontignan, ses vins muscats, t. I, p. 115.

sive ambition, t. I, p. 222.

Sardes-Françaises, décidées à favoriser le peuple, t. I, p. 384.

Garence verte, t. I, p. 247

- sa culture peu répandue, t. I, p. 319.

Garonne, aspect de son cours, t. I, p. 158, 159

Gandens (Saint), ville florissante, t. I, p. 83. Gelées de printems, fréquentes au midi de la France;

leur effet, t. I., p. 72. Georges (Saint); beauté du pays jusqu'à Brives,

t. I, p. 64.

Germain (Saint); plantes étrangères chez Noailles, t. I, p. 222.

Girons (Saint); réceptable d'ordure; auberge détestable; population, t. I, p. 132.

Gobelins (manufactures des), t. I, p. 156.

Gobin (Saint), sa manufacture de glaces, t. I, p. 231. Gouvernement; seule cause qui influe sur le genre humain, t. I, p. 103.

(le); son extrême embarras; à quelle époque,

t. I, p. 385.

oppressif de l'ancien régime, t. I, p. 421.

Grains, leur produit, t. II, p. 214.

leur police; observations importantes; les fautes que font les gouvernemens à cet égard; et sur ce qu'il faut faire; erreurs ou absurdités de Necker . t. III, p. 236.

Graves (vin de), t. I, p. 71.

Grisolles; chaumières bien bâties, sans vitres, t. I, p. 76.

Guerre avec l'Angleterre (bruit de), t. I, p. 235. Guise assassiné à Blois, t. I, p. 174.

## H.

Harras de Pompadour, t. I, p. 63.

Havre-de-Grace, ville très-animée; son port; mus qu'on relève; sa population, t. I, p. 248, et suiv. Hyères; description du local; productions des végétaux; orangers très-fertiles, t. II, p. 74, et suiv.

I.

Impôt; ce qui en fait le mérite, t, III, p. 357.

Impôt unique, selon les économiste; considérate à cet égard, t. III, p. 371.

- indirect, ou sur les consommations; son m

tage, t. 111, p. 385.

observations sur sa simplicité, t. III, p. 38.
Impôts de France; procédés de l'auteur pour en éta
eir la théorie, et les résultats, t. III, p. 333.

Instrumens étrangers d'agriculture; somme que d tinoit à cela l'abbé Raynal; difficultés sur la usage, t. II, p. 71.

usage , t. 11 , p. 71. ou ustensiles mauvais, employés en France m

l'agriculture, t. III, p. 102. Irlande, misérable, t. I, p. 69.

Isenheim; nouvelles qui y arrivent; projet de sauter l'assemblée nationale, attribué à la rese

réflexion, t. I, p. 447.

Issoire; conversation politique; pays volcanin

Jinéraire de l'auteur ; son but, t. I, p. 201. Jorry (Saint), pays désert, t. I, p. 77.

### L.

Lac d'Hédé; ses beaux po ssons, t. I, p. 269. Laines d'Angleterre importées par Dunkerque, t. p. 237.

ou toisons des moutons des diverses provincia France; leur qualité, leur prix, t. III, p. 49, 100 Larbousse (vallée de), t. I, p. 56.

Laure, v. Avignon et Lille, t. II.

Lazowski; se trouve avec Young, t. I, p. 41.
Léon et Treguier; la culture assez bonne, t. I, p. 56.
Lézards, nombreux parmi les châtaigniers, t. I, p. 56.
Leyrac; largeur de la Garonne; sa vallée, t. I, p. 14.
Liberté; réflexions de l'auteur à ce sujet, t. I, p.

Liberté; réflexions de l'auteur à ce sujet, t. I, 398, et suiv.

Liancourt (le duc de), Young déjeune chez lui Versailles, t. I, p. 42.

château; plantation d'arbres; établissemens; travaux; agrément; iems agréable qu'y passe l'ateur, t. I, p. 184, 192, 200.

Lille-sur-Daube; danger qu'y coure l'auteur; ment il s'en tira, t. I, p. 463.

Lille en Flandres: peu de moutons, t. III, p. 66.
L'Isle en Comtat; ses beaux environs; ville sale,
puante; fontaine de Vaucluse; château de Pétrarque, t. II, p. 54, 57.
Limagne; produit de ses terres; observations, t. III,

p. 150.

Limoges; ses manufactures; état et aspect de ceise

ville, t. I, p. 58.

Lin et chanvre; leur culture domine dans toutes les parties du royaume; observations sur les conséquences, t. III, p. 312.

Loge; scènes pitoyables qu'offrent les champs, t. L,

p. 51.

Loire; nombreuses habitations sur ses rives; som cours plein d'écueils, t. I, p., 167.

Londrin; sa fabrique pour le commerce du Levant,

t. I, p. 128.

L'Orient; son port; on y lance à l'eau le Tourville; bâtimens pour les magasins, t. I, p. 279.

Louis XI, tyran; son mausolée à Charcy, t. I, p. 179. Loups des Pyrénées, t. I, p. 101.

Lourde; sa prison d'Etat; garde, t. I, p. 139.

Louviers; belle manufacture de draps de M. Decretot; moulins à coton; manufacture de planches de cuivre pour doubler les vaisseaux, t. I, p. 312.

Luchon; séjour qu'y fait l'auteur, t. I, p. 88. Lucienne; réflexions à son sujet, t. I, p. 221.

Lunéville; sa population; belle ville, mais fort pauvre psociété qu'y trouve l'auteur, t. I, p. 432.

Luzernes, t. II, p. 417.

Lyon; l'auteur présère Nantes; ses conversations avec Rozier, Roland et autres, sur l'agriculture; détail sur la ville; discussion sur le traité de commerce avec l'Angleterre; triste état des manufactures; collecte considérable pour les pauvres, t. II, p. 96, 103.

#### Μ.

Machines royales; leur dépôt, t. I, p. 348

Maison de Bourgogne; belle route; pays enclos et
boisé; grande chaleur, point de mouches, t. I, p. 485,

Maisons solides, en terre et paille hachée, t. I, p. 266.

Mal (le) doit être ménagé quelquesois de peur d'anéantir un bien inconnu, t. III, p. 311.

Malsherbes; plantation de múriers, arbres étrangers, t. I, p. 182.

Manufacture de Van-Rabais, t. I, p. 32.

- de Cadot, à Rheims, t. I, p. 417.

de toile de Saint-Brieux; agriculture misérable, t. IiI, p. 319.

Manufactures de Cambrai, t. I, p. 234.

de coton, en Normandie, t. I, p. 247.

de Louviers, en drap, en cuivre pour doubler les vaisseaux, t. I, p. 312.

- de France, t. III, p. 309.

leur influence sur l'agriculture, t. III, p. 317.
particulières; considérations sur leurs avantages

ou désavantages, t. III, p. 312, 316.

rapports qu'il doit y avoir avec l'agriculture,

t. III, p. 323.

de France les plus florissantes de l'Europe, depuis 1650 jusqu'en 1750, t. III, p. 321.

Marli, sa machine, t. I, p. 221.

Marseille; bien bâti dans le quartier neuf, mais ailleurs sale, puant; son commerce, son port; conversation intéressante de l'auteur avec Raynal;

Mirabeau peint en deux mots, t. II, p. 64, 72.

Martory (Saint); bonne culture, t. I, p. 136.

Maudières; arche vaste, sur un torrent, t. I, p. 127;

Maupertuis; détail du château et jardin de Montesquion, t. 1, p. 407,

Maurice (St); sa route jusqu'à Lodève, t. P, p. 127.

Mauvais gouvernement, causé par l'ignorance où
l'on est sur la capacité des sujets qu'on y prépose,

t. I, p. 324.

Meaux; ferme de Guibert; sa maison; réflexions,
t. I, p. 409.

Metz; ville très-forte; son académie établie, sur-tout pour l'agriculture; son cabinet littéraire, etc. bons vivres. à bon marché, t. I, p. 423.

Milhaud; ses amandiers; vie commode dans cetts ville, t. I, p. 125.

Mirepoix; son port; beaucoup de manufactures; sa population; pas une voiture pour un voyageus, t. I, p. 130.

Modes, plus inconstantes en Angleterre qu'en France, t. II, p. 148.

Moisson agréable des environs de Narbonne, t. I p. 108.

Moissons; leur cours, t. II, p. 339.

Monenge; bel état des pépinières des environs, t. I, p. 141.

Montadier; habitans hideux et grossiers de ce payslà, t. I, p. 127.

Montagne percée à Capestan, t. I, p. 129.

Montagnes d'Angleterre; leur triste aspect, t. I, p. 84.

Montanban; misère du peuple, t. I, p. 2712

- état de la ville; aspect des environs; bon marché des vivres, t. I, p. 74.

Mont-Cénis; établissement de Weelkainsong, pour fondre et percer des canons; grand nombre d'ouvriers; verrerie, t. I, p. 482.

- description du passage, t. II, p. 84.

Montelimant; réception amicale de l'auteur chez Faujas, l'abbé Béranger qui vouloit déjà le mariage des prêtres, et réunir les protestans et les catholiques, t. II, p. 43, 48.

Montesquiou, v. Maupertuis, t. I, p. 407-

Montpellier; beauté de ses environs; bel aspect de la ville au loin; mal bâtie; ses manufactures, etc. t. I, p. 116.

Montreuil, en Picardie; ses tourbes; état de cette ville, t. I, p. 29.

Morfontaine; ses jardins, t. I, p. 192.

Moulins; pauvre ville, mal bâtie, sans papiers publics dans les cafés; terre à bas prix dans le Bourbonnois; terre du marquis de Goutie, celle de Ballaies, t. II, p. 1, 10.

Moulins à l'huile, près de Lille en Flandre, t. I, p. 235.

--- à soie d'Aubenas, en Flandre, t. II. p. 37. Mouchy (le maréchal de), sa petite maison d'Arpa-

jon, t. I, p. 47.

Moutons de France, dans les diverses provinces; leur prix et celui de leur toison; leurs differentes races; leurs gouvernemens, t. III, p. 49, 1022

Muriers de Malesherbe, t. I, p. 182.

Mariers; plantation du maréchal de Belle-Isla

Bissy, t. I, p. 312.
arbres de hon produit, t. II p. 32.

Murs de vergers en torchis rouge, t. I, p. 307.

Musillac; bon prix des vivres; ensuite des lande,
t. I, p. 281.

N.

Nanci, état de cette ville, t. I, p. 431.

Nangis. Réflexions qu'y fait l'auteur sur la liberté du peuple, etc. t. I, p. 398, et suiv.

Wantes; théâtre, chambre de lecture; la machine de Weelkainsong pour percer les canons; amourde la liberté; révolution immimente, t. I, p. 286, 292.

Narbonne; belle route jusqu'à Sejean entre des roches, t. I, p. 106.

Nation armée; réflexions sensées de l'auteur à æ

Navarreins, petite ville fortifiée, bel aspect des environs, t. I, p. 142.

Navigation, vaisseaux sortis des ports de France en 1788; tableau, t. III; p. 297.

Nazaire, embouchure de la Loire, t. I, p. 285. Necker, état perplexe où il se trouve; fautes qu'on lui imputoit; jugement qu'en porte l'auteur, t. I, p. 343, 349.

cause de la disette des grains en France; époque, t. I, p. 333.

son hypocrisie à Versailles, t. I, p. 381.

pcuple attend coque fera Puris, t. I, p. 428, et suiv.

a tenu en ses mains la destinée de la France; ses fautes; son incapacité, t. I, p. 449.

sed absurdités sur la police des grains; auteur de leur enchérissement, t. III, p. 253, 240.

Neuilli, son beau pont . t. I, p. 221.

Nevers, bel aspect dans le lointain; ville sale, t. II, p. 105.

Nimes, son amphithéâtre; sa maison quarrée; le temple de Diane; chau-sée des Romains; sa foire; table d'hôte, t. I, p. 119.

Nobles, causes de la misère du peuple, t. II, p. 89.
Noblesse et le clergé; leurs mouvemens contre h

tiers-état, à la révolution imminente. ( V. Paris.) t. I, p. 326, et suiv.

Noblesse, pertes énormes qu'elle fit dès le commencement de la révolution en Provence, t. II, p. 61.

– méprisable , t. I , p. 272.

Nonant-le Fusilier ; état de son terroir , t. I, p. 51. Norfolk; ses environs, t. I, p. 26.

Normandie; un des pays les plus riches de l'Europe, t. I, p. 307.

– misère du peuple, t. II, p. 121,

Nuages rompus par les Pyrénées; élévation des vapeurs qui les forment; orages affreux, t. I, p. 99. Nuits; ses excellens vins; clos de Vaugeau, t. I, p. 482. Numéraire de France; incertitule sur sa quantité à l'époque où l'auteur écrivoit. t. III, p. 346.

Olivier de Serre. Voyez Pradelles, t. II, p. 39. Otange; qualité du pays; reste d'un édifice romain, vent froid et pénétrant, t. II, p. 48. Orléans, état, aspect de cette ville et des environs,

t. I, p. 48.

- aspect de sa route entre Paris, t. I, p. 46. - (le duc d'), personnage peu estimé de la nation

française; circonstances qui semblent fixer les yeux du peuple sur lui, t. I, p. 340.

- répandoit de l'argent dans le peuple, t. I, p. 393. Oimes (les), château de Voyer d'Argenson, t. I. р. 165.

Ourcamp, pays plein de roches; belles forêts, t. I, p. 465. Ques, aigles des Pyrénées, t. I, p. 98, 100.

#### Ρ.

Palais (Saint), pays bien clos, t. I, p. 142. Pamiers, ville puante, mal bâtie, t. I, p. 131: Paris, ville mal bâtie; l'auteur n'y fait qu'un séjour,

t. I, p. 39.

- routes qui y arrivent; les fortes tours de la cathédrale; vue sur Paris; palais, sa grille, jugement sur cet édifice ; état critique des finances; abbaye Saint-Germain, ses revenus; réflexions de l'auteur, t. I, p. 199, 205.

Paris. Lavoisier à l'arsenal, son laboratoire, se pareils chimiques, sa femme, t. I, p. 206, 2 halle au bled, 296; tombeau de Richelien en à bonne, 208; Laumont, sa machine électrique, inventions, 212.

---Louvre, les tableaux; requête de Calonneau archevêque de Toulouse, son embarras; révou imminente; le cri de la liberté; banquerou e vue, ses conséquences équivoques, p. 213.21

ville sale, incommode; cabriolets; dangers; cres; logemens; gens - de - lettres, accueil q

leur fait, etc. t. I, p. 226, 230.

L'auteur y arrive à son troisième voyage, à l tel de la Rochesoucault; Tuileries sermées; le berté autorise à tenir la famille royale ensere détails sur les suites de la révolution; état de l à cette époque, t. II, p. 107, 152.

- au troisième voyage de l'auteur; précis exad commencement de notre révolution; écrits a breux en faveur du peuple, t. I, p. 326, 396.

- et Versailles environnés de troupes, ou 35 a hommes; disette du pain; état critique de la Face; t. I, p. 422, et suiv.

Parlement de Rouen exilé, à cause de l'impôt ut torial, t. I, p. 246.

Parmentier, habile boulanger, t. I, p. 362.
Pau, ville considérable, berceau de Henri IV,

attrayante, t. I, p. 140.

Pauvres; leur sout en public, t. III. p. 129.

Pauvreté des fermiers de Sologne; abus qui la pet
tue, t. I, p. 50.

Péche; commerce le plus avantageux, t. III, p. 2

Perdeix nombreuses du côté de Montgeron, t. I, p. 184 Perges; aspect du pays, t. I, p. 73.

Perpignan, t. I, p. 104, et suiv.

Peuple opprime par le gouvernement, t. I, p. 431.

plus obstine que jamais au Palais-Royal, t. 1, p. 385.

mur pour une insurrection, t. I, p. 429.

bres du clergé; suites, t. I, p. 385.

Peuple français (la masse du ) porte de meilleures choses que le peuple anglais, t. II, p. 147.

Peupliers de Lombardie transplantés en Picardie;

- époques, t. I, p. 32. Peyrac, misère des paysans voisins, t. I, p. 69.

Pézénas, mauvaise auberge, t. I, p. 114.

Pierre-Buffière privée de châtaigniers; pour quoi? p.38.

Pins (forets de) à Thuytz, t. II, p. 29.

Places fortes, leur importance, t. I, p. 239.

-Poissons du lac d'Hédé, t. I, p. 269.

Poitou, son mauvais état, vilain pays, t, I, p. 163.

Polignac (les), ancienne famille ; leur château, t. II, p. 27.

(madame de), venve de François II, comte de la Rochesoucault, t. I, p. 161.

Politesse gênée des Anglais; contraste de celle des Français, t. I, p. 295.

Pompadour; ses haras, t. I, p. 63.

Pompinton, orage affreux, see dégâts, t. I, p. 76. Pont-d-Mousson; belle bibliothèque des Prémontrés; école pour la pauvre noblesse, t. I, p. 427.

Pont du Gard; plaines d'oliviers; solidité de cet

aquéduc, t. I, p. 121. - d'Orléans, le premier à arches plattes en France, . t. I , p. 49.

Ponts et chaussées magnifiques; leur but politique,

t. I, p. 135.

Population de la France, t. III, p. 178, 201; tableaux des départemens, villes, bourgs et villages, p. 209, 235.

Possessions d'outre-mer, sont des sources de foiblesse, auxquelles il seroit sage de renoncer, t. II, p. 70.

Poitiers, ville mal batie; belle promenade, t. I, p.

Poule au pot; chaque paysan l'a. Où?t. I, p. 142. Pradelles; terre d'olivier de Serres, t. II, p. 30.

Prairies, t. II, p. 412.

Produit des terres de France selon ses districts ; pays du Nord, t. III, p. 148.

- des terres du pays de bruyères ou landes ; observations, t. III, p. 153, 157.

- des terres du pays de Craie; observations, t. III, p. 159, 163.

Froduit des terres du pays de Gravier, t. III. p. 165; du pays des sols pierreux, p. 166. - des terres de pays de différens sols . t. III .

p. 167.

- du pays des montagnes, t. III, p. 168.

-Récapitulation generale; tableau, t. III, p. 172. Propriétaire fournissant les bestiaux et les semences sux fermiers, en perpétue la pauvreté, t. I, p. 50. · Propriété; avantages qui en résultent, t. I, p. 127. Procisions, on vivies; leur prix proportionnel; consid rations importantes à ce sujet, t. III, p. 114. Paix comparatif des denrées; sujet important, t. I, P- 75.

- proportionnel des vivres; comparaison faite avec celui de l'Ang'eterre, t. III, p. 116, 122.

Pay en Vélay; scène intéressante du pays, t. II, p. 25. Pyrénées; vus de 50 lieues, t. I, p. 70.

- local, aspect, habitations, t. I . p. 97.

Quimper; un peu d'agriculture, mais bientôt de grandes landes, t. I, p. 277. Quimperlay; triste pays jusqu'à l'Orient, t. I, p. 278. Quercy (h), mieux cultivé que le Limosin, t. I, p. 67.

## R.

Races des moutons de France, v. Moutons.

Raynal remet 1200 l. à la société d'agriculture pour unipix; conseil d'Young sur ce prix, t. I, p. 338.

-prix qu'il propose sur l'influence de l'agriculture, on des manufactures, relativement à la prospérité nationale; conclusions, t. III, p. 320, 331,

Rennes, b en bâti; état du focal; noblesse; États; insurrection du people, t. I, p. 270.

Bieligiouses (maisons ) supprimées, t, II, p. 20.

Rente, t. II, p. 214.

Révolution imminente de la France; ses préludes, v. Par's, t. I, p. 326, et suiv.

- déterminée ; ép que ; reunion des trois ordres des représentans , t. I , p. 368 , et suiv.

- changement qu'elle eccasionne dans le revenu de MEtat , t. III , p. 338.

Rheims; belle ville; son bel aspect de loin; manufacture de Cadot, t. I, p. 416.

Richesses d'un Etat; en quoi elle consiste, t. I, p. 69. Rioles; ses environs interessans; en partie bien bà i t. II, p. 12.

Rivesalte; ses bons vins, t. I, p. 105.

Rivières qui entrent sous terre, t. I, p. 132.

Rochefoucault (Alexandre la), va a Versailles aves Young , t. I , p. 41.

Roche-Guyon (la); belle résidence; réception qu'y eut l'auteur, t. I, p. 313.

Rodez; aspect et état du pays au-delà de cette ville.

t. I, p. 69.

Rouen; détails sur cette ville riche, t. I, p. 309. - son premier aspect imposant de loin, t. I, p. 318. Route d'Orléans à Nantes par eau ; comment elle se fait , t. I , p. 49.

- pratiquée à travers les roches de Séjean à Nar-

bonne, t. I, p. 107.

Routes misérables de l'Espagne en France, t. I, p. 102.

- très-belles en Languedoc, t. I, p. 115.

Roya; stupidité et ignorance des habitans; sources nombreuses sortant des roches, t. II, p. 15.

Rozier (l'abbe); sa serme de Béziers; calomnié par les paysans; obligé de se retirer par la passion impudique de l'évêque, t. I, p. 111; jugement peus favorable qu'en porte l'auteur, t. I, p, 487.

Bainfoin, t. II, p. 436.

Saiines de Mouron à Calais, t. I, p. 25.

Samers, sa belle forêt, t. I, p. 29. Sancere, son bon vin, t. I, p. 53.

Saumur, ses environs; maisons ou cavernes, habia tées le long de la Loire, 1, I, p. 170.

Sauve ; château de Sabhatier. Doit on ôter toutes les pierres d'un champ? Non, t. I, p. 123.

- culture des terres, en aliant à Saint-Hipolyte, t. I , p. 124.

Saverne, sa descente escarpie, couverte de chênes;

aspect du pays très-différent de celui de Frant. I. p. 426.

Savoie (hautè), habitans à leur aise; pourque t. II, p=89.

Schelestudt; aspect allemand de tout le pays; vaise cuisine préception de l'auteur chez un avercoit des renseignemens d'un fermier, t. I, p. 1 Séance royale: assemblée tenue au jeu de paus conséquences, t. I, p. 353, et suiv.

sa tenue ; fermeté de l'assemblée nationale et

Mirabeau, t. I, p. 372, et suiv. — blâmée par l'auteur, t. I, p. 383.

Seigneurs en France, peu amis de la prospérité p blique, t. I, p. 172.

Soie, sa culture introduite en France par Hemil t. II, p. 41.

Soissons, pauvre ville; son commerce en bled, up. 231.

Sologne; état malheureux de ce pays, t. I, p. 52. Souillac; fertilité du sol, bel aspect de ses environs son commerce, t. I, p. 67.

Source d'eath très-considérable, t. I, p. 105.

Strasbourg; révolte totale de Paris, la bastille pine gardes-françaises pour le peuple, selon les velles qui y arrivent; pillage horrible de l'houde-ville de Strasbourg, t. I, p. 438, et suiv.

Suffren, le brave, t. I, p. 44.

## T.

Tables d'hôte en France; mécontentement de l'éteur, t. I, p. 246.

— ignorance grossière que l'auteur y remarque France, t. II, p. 52.

Tarare; sa montague; l'auteur se rend à Neven le Bourbonnois, dent il fait encore l'éloge, t. I. p. 103.

Terres: leur prix, t. II, p. 214.

de France; leur produit selon ses différenses tons, t. III, p. 141, 200.

en friches, considérables chez les grands si gneurs, t. I, p. 159, et suiv.

Théatre Français, supérieur à celui de Londre, t. I. p. 216.

- surpasse tous les autres, t. I, p. 363.

Thouin; jugement savorable qu'en porte l'auteur?

t. I, p. 348.

Toulon; ce pays presqu'inculte; grenadiers dans les haies; orangers, port, chantier; dissegulté de le voir, t. II, p. 73, 78.

Toulouse; état et aspect de cette ville; maison de la

Dubarri, t. I, p. 77, et suiv. Tour d'Aigues (le président La) bon agriculteur; sa bibliothèque riche en livres d'agriculture; rerte énorme qu'il fait; réception qu'il fait à l'auteur. t. II , p. 60 , et suiv.

Tourbes de Montreuil, t. I, p. 29.

Tours; aspect de cette ville; tableau curieux; promenade, pont, rue neuve, t. I, p. 167.

Toury, pays plat et dés gréable, t. I, p. 48. Travail; gages des journaliers en France, t. III,

p. 122.

Trianon; description, t. I, p. 223.

Turbilly; recherche de l'auteur pour voir cette terre en Anjou, t. I, p. 296, et sniv.

Turget; sa réputation dans le Limosin, t. I, p. 61. ses plantations d'arbres, sur-tout étrangers, et peu utiles, t. I, p. 253.

## TJ.

Usages de l'Angleterre et de la France comparées ; cuisine, service, propreté des choses et des personnes; équipages, mariages, habits, linges, modes, conversation, caractère, t. II, p. 141, 149. Vallée de Campan; sa beauté, t. I, p. 128.

Vannes; son port, sa promenade en font la beauté,

t. I, p. 281.

Vaté (Saint), agréable perspective en le quittant, t. I, p. 465.

Paucluse, v. l'Isle en Comtat, t. 11, p. 54.

Ventillac; maisons des paysans; aspect ou pays. t. I, p. 73.

Verpilière (la); la plus belle entrée en France. aspect du pays, t. II, p. 94.

Versailles (palais de); idée qu'en donne l'auteur. t. I, p. 45.

- jardins, statues, canal, etc. t. I, p. 2244

# 1:6 Table générale des Matières. Perteuil; château ; détails à ce sujet, t. I, p. 161.

Vezoul; horreurs commises vers ses montagnes, t. I, p. 457.

Viande, rroportion de sa consommation en Angleterre, t. I, p. 151.

- son prix proportionnel en 1790, t. III, p. 119. Vierzon, bel aspect de son voisinage, t. I, p. 52. Vignes e: vins de France; discussion sur leur quan-

tisé , leur valeur annuelle, t. III, p. 180. Fignobles (pays de), les plus pauvres de la France,

t. I, p. 309.

Ville-au-Brun; beauté du pays au - delà de cette ville; son aspect, t. I, p. 36. Files (grandes) avantageuses à la liberté du peuple,

Villeneuve - de - Berg ; aventure, l'auteur mené à t. I , p. 429.

l'hôtel de-ville et 11, p. 39. ; Villers-Coteret; les récordes n'y sont que du gibier pour le prince, t. I', p. 231.

Vin excellent de Sancarre, t. I, p. 53.

- consommation de vingt années à Paris, t. III. p. 232.

Vins excellens de Rivesalte, t. I, p. 105.

- de Barsac, t. I, p. 151.

- excellens d'Epernai, t. I, p. 415.

- excellens d'Ay, t. I, p. 415.

- de Sillery, appartenant à Genlis, t. I, p. 4175 Vivarais; misérables auberges, t. II, p. 43..

Vivres; leur prix, et celui du travail; leur liaison, leur rapport avec les prix hauts ou bas de l'agriculture; la réaction de celle-ci sur les prix; objets dont il saut être très-instruit par des saits pour argumenter sur la prospérité d'un Etat, t. III, p. 115. Volailles salées, t. I, p. 84.

Voyage (second) de l'auteur en France, t. I, p. 241. (troisième) de l'auteur en France; partie orien-tale, t. I, p. 321.

Voyages nécessaires à un homme qui veut conneitre son propre pays; fin du premier voyage de l'autour en France, t. I, p. 240.

Fin de la Table des Matieres

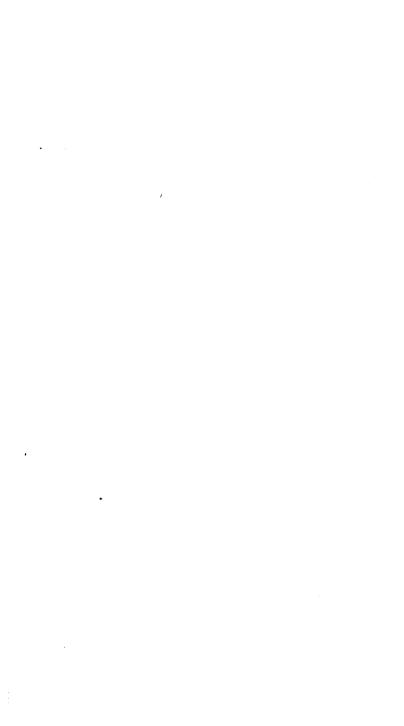

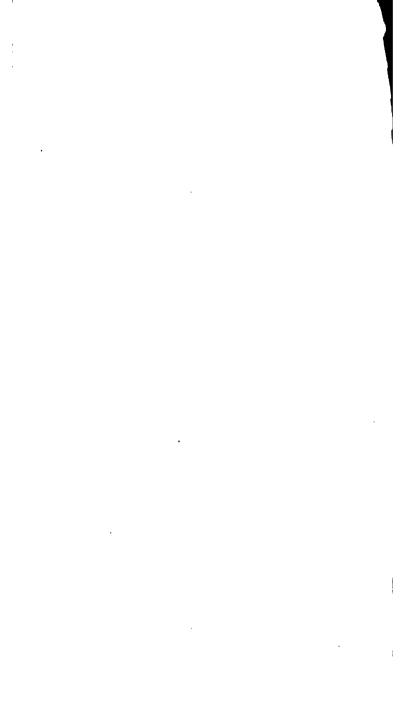

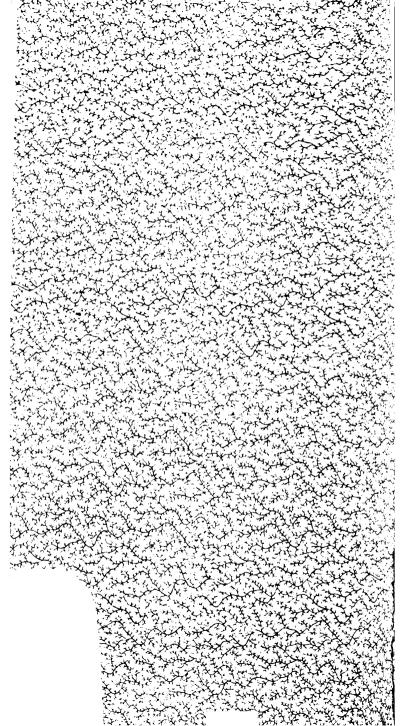



